

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto



### OEUVRES

DE MONSIEUR

### DE MONTESQUIEU.

TOME QUATRIEME.

#### CONTENANT

La suite de l'Esprit des Loix, le Livre XXXI faisant le dernier Livre.

La Défense de l'Esprit des Loix.

Le Remerciment sincere à un homme charitable. Lysimaque.

La Table générale des Matieres des quatre volumes de l'Esprit des Loix.

William .

# OEUVIES

) / 131.Ch. U.1

# DE MONTESCHELL

1 1

. .

ing in Laber of the color of th

### OEUVRES

DE MONSIEUR

### DE MONTESQUIEU.

NOUVELLE EDITION,

REVUE, CORRIGÉE, ET CONSIDERABLEMENT AUGMENTÉE PAR L'AUTEUR.

Avec des Remarques Philosophiques & Politiques d'ur.
Anonyme, qui n'ont point encore été publiées.

#### TOME QUATRIEME.

. . . . Docuit que maximus Atlas



A AMSTERDAM ET A LEIPZIG,

Chez ARKSTEE&MERKUS,

M. DCC. LXIV.



### OEUVRES

DE MONSIEUR

# DE MONTESQUIEU.

NOUVELLE EDIESON,

Revue, correcting by considerable and consideration.

Area de Amagare l'Alla falla e El Palares anna Area.

and the state of the state of



A AMERICA TENTON

TIRE DAG 11 .

# DE L'ESPRIT

DES

## LOIX.

NOUVELLE EDITION,

REVUE, CORRIGEE, ET CONSIDERABLEMENT AUGMENTE'E PAR L'AUTEUR.

Avec des Remarques Philosophiques & Politiques d'un Anonyme, qui n'ont point encore été publiées.

TOME QUATRIEME.

. . . . Docnit que maximus Atlas.



A AMSTERDAM ET A LEIPZIG,

Chez ARKSTEE & MERKUS,

M DCC LXIIL

Avec Privilége de S. M. le Roi de Pologne, Electeur de Saxe.

# THESTERS

ិត្តស្វែក្សេង

PQ 2011 .A1 #4 1764

Will. Epec



#### TABLE

DES

#### LIVRES ET CHAPITRES,

Contenus en ce quatrieme volume.

| CHAPITRE I. Changemens dans les           | offices &   |
|-------------------------------------------|-------------|
| les fiefs.                                | pag. 1      |
| CHAP. II. Commest le gouvernement civ     | il fut ré-  |
| formé.                                    | 6           |
| CHAP. III. Autorité des maires du palais  | s. II       |
| CHAP. VI. Quel étoit, à l'égard des ma    | aires, le   |
| génie de la nation.                       | 14          |
| CHAP. V. Comment les maires obtinrent     | le com-     |
| mandement des armées.                     | 15          |
| CHAP. VI. Seconde époque de l'abbaisse    | ment des    |
| rois de la premiere race.                 | 18          |
| CHAP. VII. Des grands offices & des fief. | s, sous les |
| maires du palais.                         | 19          |
| CHAP. VIII. Comment les alleux furen      | it changés  |
| en fiefs.                                 | 21          |
| CHAP. IX. Comment les biens ecclésiastiq  | ues furent  |
| convertis en fiefs.                       | 25          |
| CHAP. X. Richesses du Clerge.             | 27          |
| Tome IV *                                 | CHAP.       |

| ij TABLE                                    | -       |
|---------------------------------------------|---------|
| CHAPITRE XI. Etat de l'Europe du te         | ems de  |
| CHARLES MARTEL. pr                          | ag. 29  |
| CHAP. XII. Etablissement des dimes.         | 34      |
| CHAP. XIII. Des élections aux évêchés & ai  | bayes.  |
|                                             | 38      |
| CHAP. XIV. Des fiefs fous CHARLES I         | MAR-    |
| TEL.                                        | 39      |
| CHAP. XV. Continuation du même sujet.       | ibid.,  |
| CHAP. XVI. Confusion de la royauté & de la  | amai-   |
| rerie. Seconde race.                        | 40      |
| CHAP. XVII. Chose particuliere dans l'élech | ion des |
| rois de la seconde race.                    | 43      |
| CHAP. XVIII. CHARLEMAGNE.                   | 45      |
| CHAP. XIX. Continuation du même sujet.      | 47      |
| CHAP. XX. LOUIS LE DEBONNAIR                | E. 48   |
| CHAP. XXI. Continuation du même sujet.      | 51      |
| CHAP. XXII. Continuation du même sujet.     | 52      |
| CHAP. XXIII. Continuation du même fujet.    | . 54    |
| CHAP. XXIV. Que les bommes libres furer     | at ren- |
| dus capables de posséder des fiefs.         | 58      |
| CAUSE PRINCIPALE DE L'AFFOIBL               | ISSE-   |
| . MENT DE LA SECONDE RACE.                  | -       |
| CHAP. XXV. Changement dans les alleux.      | 60      |
| CHAP. XXVI. Changement dans les fiefs.      | 64      |
| CHAP. XXVII. Autre changement arrivé de     | ans les |
| fiefs.                                      | 66      |
| CHAP. XXVIII. Changemens arrivés da         | ms les  |
| grands offices & dans les fiefs.            | 67      |
|                                             | CHA.    |

(

| ·                                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| DES CHAPITRE                      | S. [ ii]        |
| CHAPITRE XXIX. De la nature d     | es fiefs depuis |
| · le regne de CHARLES LE CHAU     | V.E. pag. 69    |
| CHAP. XXX. Consinuation du même   | Sujet. 71       |
| CHAP. XXXI. Comment l'empire for  | tit de la mai-  |
| fon de CHARLEMAGNE.               | 7.3             |
| CHAP. XXXII. Comment la couron    |                 |
| passa dans la maison de Hugues    | CAPET. 74       |
| CHAF. XXXIII. Quelques conféquent |                 |
| pétuité des fiefs.                | 76              |
| CHAP. XXXIV. Continuation du mé   | me sujet. 82    |
|                                   |                 |
|                                   |                 |
| DEFENS                            | E               |
| DE L'ESPRIT DES                   | LOIX.           |
| PREMIERE PARTIE.                  | pag. 85         |
| SECONDE PARTIE.                   | 111             |
| Idée générale.                    | ibid.           |
| Des conseils de religion.         | 115             |
| De la polygamie.                  | 117             |
| Climat.                           | 123             |
| Tolérance.                        | 125             |
| Célibat.                          | 127             |
| Erreur particuliere du critique.  | 130             |
| Mariage.                          | 131             |
| Usure.                            | 132             |
| Des usures maritimes.             | 133             |
| TROISIEME PARTIE.                 | 117             |

L'ESPRIT

DES 157 RE-

ECLAIRCISSEMENS SUR

LOIX.

# TABLE DES CHAPITRES. REMERCIMENT SINCERE A'UN HOMME CHARITABLE. 163 LYSIMAQUE. 171

FIN DE LA TABLE DU TOME IV.









# DE L'ESPRIT

### LOIX.

#### LIVRE XXXI.

THEORIE DES LOIX FE'ODA-LES CHEZ LES FRANCS, DANS LE RAPPORT QU'ELLES ONT AVEC LES REVOLUTIONS DE LEUR MONARCHIE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Changemens dans les offices & les fiefs.

D'ABORD les comtes n'étoient envoyés dans leurs districts que pour un an; bientôt ils acheterent la continuation de leurs offices. On en trouve un exemple dès le regne des petitsensans de Clovis. Un certain Peonius (1) étoit comte dans la ville d'Auxerre; il envoya son fils Mummolus porter de l'argent à Gontran, pour être continué dans son emploi; le fils donna de l'ar-

(1) Grégoire de Tours, liv. IV, ch. XLII, Toine IV.

l'argent pour lui-même, & obtint la place du pere. Les rois avoient déja commencé à corrompre leurs propres graces.

Quoique, par la loi du royaume, les fiefs fusfent amovibles, ils ne se donnoient pourtant, ni ne s'ôtoient d'une maniere capricieuse & arbitraire; & c'étoit ordinairement une des principales choses qui se traitoient dans les assemblées de la nation. On peut bien penser que la corruption se glissa dans ce point, comme elle s'étoit glissée dans l'autre; & que l'on continua la possession des siefs pour de l'argent, comme on continuoit la possession des courtés.

Je ferai voir, dans la fuite de ce livre (1). qu'indépendamment des dons que les princes firent pour un tems, il y en eut d'autres qu'ils firent pour toujours. Il arriva que la cour voulut révoquer les dons qui avoient été faits : cela mitun mécontentement général dans la nation, & l'on en vit bientôt naître cette révolution fameuse dans l'histoire de France, dont la premiere époque fut le spectacle étonnant du supplice de Brunebault.

Il paroît d'abord extraordinaire que cette reine, fille, sœur, mere de tant de rois, sameuse encore aujourd'hui par des ouvrages dignes d'un édile ou d'un proconsul Romain, née avec un gé-

(1) Chap. VII.

(2) Chronique de Frédegaire, ch. XLII. (3) Clotaire II, fils de Chilpéric, & pere de Dagobert.

(4) Chronique de Frédegaire, ch. XLII. (5) Voyez Grégoire de Tours, liv. VIII, chap. XXXI. (6) Sava illi fiut contrà personas iniquitas, fisco nimiùm 171-

#### LIV. XXXI. CHAP. I.

génie admirable pour les affaires, douée de qualités qui avoient été si long-tems respectées, se foit vue (2) tout-à-coup exposée à des supplices fi longs, fi honteux, fi cruels, par (3) un roi dont l'autorité étoit assez mal affermie dans sa nation, si elle n'étoit tombée, par quelque caufe particuliere, dans la difgrace de cette nation. Clotaire lui (4) reprocha la mort de dix rois: mais il y en avoit deux qu'il fit lui-même mourir ; la mort de quelques autres fut le crime du fort ou de la méchanceté d'une autre reine; & une nation qui avoit laissé mourir Frédégunde dans son lit, qui s'étoit même opposée (5) à la punition de ses épouvantables crimes, devoit être bien froide sur ceux de Brunebault.

Elle fut mise sur un chameau, & on la promena dans toute l'armée; marque certaine qu'elle étoit tombé dans la difgrace de cette armée. Frélégaire dit que Protaire (6), favori de Brunebault, prenoit le bien des seigneurs, & engorgeoit le fisc, qu'il humilioit la noblesse, & que personne ne pouvoit être sûr de garder le poste on'il avoit. L'armée conjura contre lui, on le poignarda dans fa tente; & Brunebault, foit par les vengeances (7) qu'elle tira de cette mort, soit par la poursuite du même plan, devint tous les jours plus odieuse (8) à la nation.

Cla-

tribuens, de rebus personarum ingeniose fiscum velleus implere ... ut nullus reperiretur qui gradum quem arriquerat potuisset adsumere. Chronique de Trédégaire, ch. XXVII, fur l'an 605.

<sup>(7)</sup> Ibid. ch. XXVIII, fur l'an 607. (8) Ibid. ch. XLI, fur l'an 613. Burgundie farones, LATE

#### DE L'ESPRIT DES LOIX,

Clotaire ambitieux de régner seul, & plein de la plus affreuse vengeance, sûr de périr si les ensans de Brunebault avoient le dessus, entra dans une conjuration contre lui-même; &, soit qu'il sût mal habile, ou qu'il sût forcé par les cicconstances, il se rendit accusateur de Brunebault, & sit saire de cette reine un exemple terrible.

Warnachaire avoit été l'ame de la conjuration contre Brunehault; il fut fait maire de Bourgogne; il exigea (1) de Clotaire qu'il ne feroit jamais déplacé pendant fa vie. Par-là le maire ne put plus être dans le cas où avoient été les feigneurs François; & cette autorité commença à fe rendre indépendante de l'autorité royale.

C'étoit la funeste régence de Brunbault qui avoit sur-tout effarouché la nation. Tandis que les loix subsisterent dans leur force, personne ne put se plaindre de ce qu'on lui ôtoit un fief, puisque la loi ne le lui donnoit pas pour toujours: mais quand l'avarice, les mauvaises pratiques, la corruption firent donner des siefs, on se plaignit de ce qu'on étoit privé par de maitvaises voies des choses que souvent on avoit acquises de même. Peut-être que, si le bien public avoit été le motif de la révocation des dons; on n'auroit rien dit: mais on montroit l'ordre,

tàm episcopi quam exteri lendes, timentes Brunichildem & odium in eam kubentes, consi ium inientes, &c.

<sup>(1)</sup> Chronique de Frédegaire, ch. XLII, sur l'an 613. Sacramento à Clotario accepto ne magnam vita sue temporibus destraderatur.

<sup>(2)</sup> Quelque tems après le supplice de Branehault, l'an 615. Voyez l'édit, des capitulaires de Baluze, p. 21.

#### LIV. XXXI. CHAP. I.

fans cacher la corruption; on réclamoit le droit du fisc, pour prodiguer les biens du fisc à sa fantaisse; les dons ne furent plus la récompense ou l'espérance des services. Brunebault, par un esprit corrompu, voulut corriger les abus de la corruption ancienne. Ses caprices n'étoient point ceux d'un esprit foible: les leudes & les grands officiers se crurent perdus; ils la perdirent.

Il s'en faut bien que nous ayons tous les actes qui furent passés dans ces tems-là; & les faiseurs de chroniques, qui sçavoient à peu près, de l'histoire de leur tems, ce que les villageois sçavent aujourd'hui de celle du nôtre, sont très-stériles. Cependant nous avons une constitution de Clotaire, donnée (2) dans le concile de Paris, pour la réformation (3) des abus, qui fait voir que ce prince sit cesser les plaintes qui avoient donné lieu à la révolution. D'un côté, il y consirme (4) tous les dons qui avoient été faits ou consirmés par les rois ses prédécesseurs; & il ordonne (5), de l'autre, que tout ce qui a été ôté à ses leudes ou sideles leur soit rendu.

Ce ne fut pas la feule concession que le roi fit dans ce concile; il voulut que ce qui avoit été fait contre les privileges des ecclésiastiques sût corrigé (6); il modéra l'influence de la cour dans

<sup>(3)</sup> Qua contrà rationis ordinem acta vel ordinata sunt, ne in anted, quòd avertat divinitas, contingant, disposuerimus, Christo prasule, per hujus edicti tenorem generaliter emendare. In procuno, ibid. art. 16.

<sup>(4)</sup> Ibid. art. 16. (5) Ibid. art. 17. (6) Et quod per tempora ex hoc pratermissum est vel dehins perpetualiter observetur.

les élections (1) aux évêchés. Le roi réforma de même les affaires fiscales: il voulut que tous les nouveaux (2) cens fussent ôtés; qu'on ne levât (3) aucun droit de passage établi depuis la mort de Gontran, Sigeberz & Chilpéric; c'est-à-dire, qu'il supprimoit tout ce qui avoit été fait pendant les régences de Frédégunde & de Brunebault: il désendit que ses troupeaux (4) sussent menés dans les forêts des particuliers: & nous allons voir tout à l'heure que la résorme sut encore plus générale, & s'étendit aux assaires civiles.

#### CHAPITRE II.

Comment le gouvernement sivil fut réformé.

Navoit vu jusqu'ici la nation donner des marques d'impatience & de légéreté sur le choix, ou sur la conduite de ses maîtres; on l'avoit vu régler les différends de ses maîtres entr'eux, & leur imposer la nécessité de la paix. Mais, ce qu'on n'avoit pas encore vu, la nation le fit pour lors: elle jetta les yeux sur sa situation actuelle; elle examina ses loix de sang froid; elle pourvut à leur insussitiance; elle arrêta la violence; elle régla le pouvoir.

Les régences mâles, hardies & infolentes de Frédégunde & de Brunehault, avoient moins étonné cette nation, qu'elles ne l'avoient avertie.

Fré-

<sup>(1)</sup> Ità ut episcopo decedente, in loco ipsius qui à metro-Jolitano ordinari debet com principalibus, à clero & populo elicatur; & si persona condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur; vel certé si de palatio eligitur, per meritan

#### LIV. XXXI. CHAP. 11.

Frédégunde avoit défendu ses méchancetés par fes méchancetés mêmes; elle avoit justifié le poifon & les affaffinats par le poison & les affaffinats; elle s'étoit conduite de maniere que ses attentats étoient encore plus particuliers que publics. Frédégunde fit plus de maux, Brunebaule en fit craindre davantage. Dans cette crise, la nation ne se contenta pas de mettre ordre au gouvernement foodal, elle voulut auffi affurer fon gouvernement civil : car celui-ci étoit encore plus corrompu que l'autre : & cette corruption étoit d'autant plus dangereuse qu'elle étoit plus ancienne, & tenoit plus en quelque forte à l'abus des mœurs qu'à l'abus des loix.

L'histoire de Grégoire de Tours, & les autres monumens nous font voir, d'un côté, une nation féroce & barbare; & de l'autre, des rois qui ne l'étoient pas moins. Ces princes étoient meurtriers, injustes, & cruels, parce que touțe la nation l'étoit. Si le christianisme parut quelquefois les adoucir; ce ne fut que par les terreurs que le christianisme donne aux coupables: les églises se désendirent contre eux par les mi. racles & les prodiges de leurs saints. Les rois n'é. toient point sacrileges, parce qu'ils redoutoient les peines des facrileges; mais d'ailleurs ils commirent, ou par colere, ou de fang froid, toutes fortes de crimes & d'injustices, parce que ces

tum tersone & d. Grine o-dinetur. Ibid. art. I.

<sup>(2)</sup> Ut ubicunique cenfus novus impie additus eft, emendetur, art. 8.

<sup>(3)</sup> Ibia. art. 9. (4) Ibid. art. 21.

ces crimes & ces injustices ne leur montroient pas la main de la divinité si présente. Les Francs, comme i'ai dit, fouffroient des rois meurtriers, parce qu'ils étoient meurtriers eux-mêmes; ils n'étoient point frappés des injustices & des rapines de leurs rois, parce qu'ils étoient ravisseurs & injustes comme eux. Il y avoit bien des loix établies, mais les rois les rendoient inutiles par de certaines lettres appellées tréception (1), qui renversoient ces mêmes loix: c'étoit à peu près comme les rescripts des empereurs Romains, soit que les rois eussent pris d'eux cet usage, soit qu'ils l'eussent tiré du fond même de leur naturel. On voit, dans Grégoire de Tours, qu'ils faisoient des meurtres de sang-froid, & faisoient mourir des accusés qui n'avoient pas seulement été entendus; ils donnoient des préceptions (2) pour faire des mariages illicites; ils en donnoient pour transporter les successions; ils en donnoient pour ôter le droit des parens; ils en donnoient pour époufer les religieuses. Ils ne faisoient point, à la vérité, de loix de leur seul mouvement : mais ils suspendoient la pratique de celles qui étoient faites.

L'édit de Ciotaire redressa tous les griefs. Perfonne (3) ne put plus être condamné, sans être

en.

(1) C'étoient des ordres que le roi envoyoit aux juges, pour faire ou souffrir de certaines choses contre la loi.

<sup>(2)</sup> Voyez Gregaire de Tours, liv. IV p. 227. L'histoire de les chartres sont pleines de ceci; & l'étendue de ces abus paroit sur tout dans l'édit de Clotaire II. de l'an 615, donné pour les réformer. Voyez les capitulaires, édit de Biluze, tom. I, pag. 22.
(3) Art. 22.
(4) Ibid. art. 6.
(5) Ibid. art. 18.

entendu : les parens durent (4) toujours fuccéder felon l'ordre établi par la loi; toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles (5), & on punit sévére. ment ceux qui les obtinrent, & en firent usage. Nous sçaurions peut-être plus exactement ce qu'il statuoit sur ces préceptions, si l'article 13 de ce décret & les deux suivans n'avoient péri par le tems: nous n'ayons que les premiers mots de cet article 13, qui ordonne que les préceptions feront observées; ce qui ne peut pas s'entendre de celles qu'il venoit d'abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution (6) du même prince, qui se rapporte à son édit, & corrige de même, de point en point, tous les abus des précentions.

Il est vrai que Mr. Baluze, trouvant cette constitution sans date, & sans le nom du lieu où elle a été donnée, l'a attribuée à Clotaire I. Elle est de Clotaire II. J'en donnerai trois raisons.

10. Il y est dit que le roi conservera les immunités (7) accordées aux églises par son pere & son aïeul. Quelles immunités auroit pu accorder aux églises Childéric aïeul de Clotaire I, lui qui n'étoit pas chrétien, & qui vivoit avant que la monarchie eût été sondée? Mais, si l'on attribue

(6) Dans l'édition des capitulaires de Zaluze, tom. I,

Pag. 7.

(7) J'ai parlé au livre précédent de ces immunités, qui étoient des concessions de droits de justice, & qui contenoient des défenses aux juges royaux de faire aucane fonction dans le territoire, & étoient équivalentes à l'érection ou concession d'un fief.

#### 10 DE L'ESPRIT DES LOIX,

ce décret à Clotaire II, on lui trouvera pour aïeul Clotaire I lui-même, qui fit des dons immenfes aux églises, pour expier la mort de son fils Cramne, qu'il avoit fait brûler avec sa femme & ses ensans.

2°. Les abus que cette constitution corrige subsisterent après la mort de Clotaire I, & surent
même portés à leur comble pendant la soiblesse
du regne de Gontran, la cruauté de celui de Chilpéric, & les détestables régences de Frédégunde
& de Brunehault. Or comment la nation auroitelle pu soussirie des griefs si solemnellement prot
cripts sans s'être jamais récriée sur le retour continuel de ces griefs? Comment n'auroit-elle pas
fait pour lors ce qu'elle sit lorsque Chilpéric II (1)
ayant repris les anciennes violences, elle le pressa
(2) d'ordonner que, dans les jugemens, on suivît 12 loi & les coutumes, comme on faisoit anciennement.

Enfin, çette constitution, saite pour redresser les griefs, ne peut point concerner Cotaire I; puisqu'il n'y avoit point sous son regne de plaintes dans le royaume à cet égard, & que son autorité y étoit très-affermie, sur-tout dans le tems où l'on place cette constitution; au lieu qu'elle convient très-bien aux événemens qui ar-

rive-

(1) Il commença à régner vers l'an 670.

(2) Voyez la vie de S. Léger.
(3) Instigante Brunichilde, Theoderico jubente &c. Frédégaire, ch. XXVII, sur l'an 605.

(4) Gesta regum Francorum, ch. XXXVII. (5) Voyez Frédégaire, chronique ch. LIV, sur l'an 626; & son continuateur anonyme, ch. CI, sur l'an 695; & riverent sous le regne de Clotaire II, qui causerent une révolution dans l'état politique du rovaume. Il faut éclairer l'histoire par les loix, & les loix par l'histoire.

#### CHAPITRE III.

Autorité des maires du palais.

I'ai dit que Clotzire II s'étoit engagé à ne point J ôter à Warnachaire la place de maire pendant fa vie. La révolution eut un autre effet: avant ce tems, le maire étoit le maire du roi, il devint le maire du royaume; le roi le choisissoit, la nation le choifit. Protaire, avant la révolution, avoit été fait maire par Théodéric (3), & Londéric par Prédégunde (4); mais depuis, la nation fut en possession d'élire (5).

Ainsi il ne faut pas confondre, comme ont fait quelques auteurs, ces maires du palais avec ceux qui avoient cette dignité avant la mort de Brunebault, les maires du roi avec les maires du royaume. On voit, par la loi des Bourguignons, que chez eux la charge de maire n'étoit point une (6) des premieres de l'état; elle ne fut pas non plus une des plus éminentes (7) chez les

premiers rois Francs.

Clo:

(6) Voyez la loi des Bourguignons, in prefat. & le second supplément à cette loi, tit. 13.

ch. CV, fur l'an 715. Aimoin , liv. IV , ch. XV. Eginhard, vie de Charlemagne, ch. XLVIII. Gesta regum Francorum, ch. XLV.

<sup>(7)</sup> Voyez Grégoire de Tours, liv. IX, ch. XXXVI.

#### DE L'ESPRIT DES LOIX,

Clotaire rassura ceux qui possédoient des charges & des siefs; &, après la mort de Warnachaire, ce prince (1) ayant demandé aux seigneurs assemblés à Troyes, qui ils vouloient mettre en sa place, ils s'écrierent tous qu'ils n'éliroient point; &, lui demandant sa faveur, ils se mirent entre ses mains.

Dagobert réunit, comme son pere, toute la monarchie; la nation se reposa sur lui & ne lui donna point de maire. Ce prince se sentit en liberté; & rassuré d'ailleurs par ses victoires, il reprit le plan de Brunchault. Mais cela lui réussit si mal, que les leudes d'Austrasse se la lissement (2) battre par les Sclavons, s'en retournerent chez eux, & les marches de l'Austrasse furent en proie aux barbares.

Il prit le parti d'offrir aux Austrassens de céder l'Austrasse à son fils Sigebert, avec un trésor, & de mettre le gouvernement du royaume & du palais entre les mains de Cunibert évêque de Cologne, & du duc Adalgise. Frédégaire n'entre point dans le détail des conventions qui furent faites pour lors: mais le roi les confirma toutes par ses chartres, & d'abord (3) l'Austrasse su tu mise hors de danger.

Da-

(2) Islam v cloriam quam Vinidi contra Francos meruerunt, non tantum Sclavinorum fortitudo obtinuit, quantum dementatio Austrassorum, dum se cernebant cum Dagoberto edium incurrisse & assistant exposiarentur. Chron. de Frédégaire, ch. LXVIII, sur l'an 630.

(3) Deinceps Austrasii eorum sindio limitem & regnum Fran-

<sup>(1)</sup> En anno, Clotarius cum procericus & leudibus Burgundle Trecassinis conjungitur, cum eorum esset sollicitus si vellent jam, Warnachario distesso, allum, iu ejus honoris gradum sublimare: sed omnes unanimiter denegantes se nequioum velle majorem domis eligere, regis gratiam obnixè petentes cum rege transegere. Chronique de Frédégaire, ch. LIV, sur l'an 626.

Dagobert se sentant mourir, recommanda à Æga, sa semme Nentechille, & son sils Clovis. Les leudes de Neustrie & de Bourgogne choisirent (4) ce jeune prince pour leur roi. Æga & Nentechilde gouvernerent (5) le palais; ils rendirent (6) tous les biens que Dagobert avoit pris; & les plaintes cessernt en Neustrie & en Bourgogue, comme elles avoient cessé en Austrasse.

Après la mort d'Æga, la reine Nentechilde (7) engagea les feigneurs de Bourgogne à élire Floachatus pour leur maire. Celui-ci envoya aux évêques & aux principaux feigneurs du royaume de Bourgogne des lettres, par lesquelles il leur promettoit de leur conserver pour (8) toujours, c'est-à-dire, pendant leur vie, leurs honneurs & leurs dignités. Il consirma sa parole par un serment. C'est ici (9) que l'auteur du livre des maires de la maison royale met le commencement de l'administration du royaume par les maires du palais.

Frédégaire, qui étoit Bourguignon, est entré dans de plus grands détails sur ce qui regarde les mai-

Francorum contra Vinidos utiliter defensasse noscuntur. Ibid. ch. LXXV, sur l'an 632.

(4) Ibid. ch. LXXIX, fur l'an 638. (5) Ibid.

(6) Ibid. ch. LXXX, fur l'an 639.
(7) Chronique de Fréd gaire, ch. LXXXIX, fur l'an

(8) Ibid. Floachatus cunciis ducibus à regno Burgundia, sen & pontificibus, per epissolam estàm & sacrament's sirmavit unicuique grasum honoris & dignitatem, seu & amicitiam, perpetuò conservare.

(9) Deinceps d temporibus Clodovei qui fuit filius Dagoberti inclyti rogis, pater verò Theoderici, regaum Francorum decidens per majores domús capit ordinari. De major, do-

mûs reziz.

#### 14 DE L'ESPRIT DES LOIX,

maires de Bourgogne dans le tems de la révolution dont nous parlons, que sur les maires d'Austrasie & de Neustrie: mais les conventions qui furent faites en Bourgogne, surent, par les mêmes raisons, faites en Neustrie & en Austrasie.

La nation crut qu'il étoit plus fûr de mettre la puissance entre les mains d'un maire qu'elle élifoit, & à qui elle pouvoit imposer des conditions, qu'entre celles d'un roi dont le pouvoir étoit héréditaire.

#### CHAPITRE IV.

Quel étoit, à l'égard des maires, le génie de la nation.

Un gouvernement, dans lequel une nation qui avoit un roi élifoit celui qui devoit exercer la puissance royale, paroît bien extraordinaire: mais, indépendamment des circonstances où l'on se trouvoit, je crois que les Francs tiroient à cet égard leurs idées de bien loin.

Ils étoient descendus des Germains, dont Tacite (1) dit que, dans le choix de leur roi, ils se déterminoient par sa noblesse; & dans le choix de leur chef, par sa vertu. Voilà les rois de la premiere race, & les maires du palais; les premiers étoient héréditaires, les seconds étoient électifs.

On ne peut douter que ces princes, qui, dans l'af-

<sup>(1)</sup> Reges ex mebilitate, duces ex virtute sumunt. De motib. Germ.

l'assemblée de la nation, se levoient, & se proposoient pour chess de quelque entreprise à tous ceux qui voudroient les suivre, ne réunissent pour la plupart, dans leur personne, & l'autorité du roi & la puissance du maire. Leur noblesse leur avoit donné la royauté; & leur vertu, les faisant suivre par plusieurs volontaires qui les prenoient pour chefs, leur donnoit la puissance du maire. C'est par la dignité royale que nos premiers rois furent à la tête des tribunaux & des assemblées, & donnerent des loix du consentement de ces affemblées : c'est par la dignité de duc ou de chef qu'ils firent leurs expéditions, & commanderent leurs armées.

Pour connoître le génie des premiers Francs à cet égard, il n'y a qu'à jetter les yeux fur la conduite (2) que tint Arbogaste, François de nation, à qui Valentinien avoit donné le commandement de l'armée. Il enferma l'empereur dans le palais; il ne permit à qui que ce fût de lui parler d'aucune affaire civile ou militaire. Arbogaste fit pour lors ce que les Pépins firent depuis.

#### CHAPITRE V.

Comment les maires obtinrent le commandement des armées.

PENDANT que les rois commanderent les armées, la nation ne pensa point à se choisir un chef.

<sup>(2)</sup> Voyez Sulficius Alexander, dans Grégoire de Tours,

#### 15 DE L'ESPRIT DES LOIX.

chef. Clovis & fes quatre fils furent à la tête des François, & les menerent de victoire en victoire. Thibault, fils de Théodébert, prince jeune, foible & malade, fut le premier (1) des rois qui resta dans son palais. Il resus de faire une expédition en Italie contre Narsès, & il eut le (2) chagrin de voir les Francs se choisir deux chefs qui les y menerent. Des quatre ensans de Clotaire I, Gontran (3) sut celui qui négligea le plus de commander les armées: d'autres rois suivirent cet exemple: & pour remettre, sans péril, le commandement en d'autres mains, ils le donnerent à plusieurs chefs ou ducs (4).

On en vit naître des inconvéniens sans nombre: il n'y eut plus de discipline, on ne sçut plus obéir; les armées ne furent plus funestes qu'à leur propre pays; elles étoient chargées de dépouilles, avant d'arriver chez les ennemis. On trouve dans Grégeire de Tours (5) une vive peinture de tous ces maux. , Comment pourrons-nous objective la victoire, disoit Gontran (6), nous qui ne conservons pas ce que nos peres , ont acquis? notre nation n'est plus la mêjeme...". Chose singuliere! elle étoit dans la

(1) L'an 552.

(3) Gontran ne fit pas même l'expédition contre Gondovalde, qui se disoit fils de Ciotaire, & demandoit sa part du royaume.

<sup>(2)</sup> Leutheris, verò & Putilinus, tametsi id regi issorum minimè placebat, bel i cum eis societatem inierunt. Agathias, liv. I. Grégoire de Tours, liv. IV. ch. IX.

<sup>(4)</sup> Quelquefois au nombre de vingt. Voyez Grégoire de Tours, liv. V, ch. XXVII; liv. VIII, ch. XVIII & XXX; liv. X, ch. III. Dagebert, qui n'avoit point de maire

#### LIV. XXXI. CHAP. V. 17

la décadence dès le tems des petits-fils de Clovis.

Il étoit donc naturel qu'on en vînt à faire un duc unique; un duc qui eût de l'autorité fur cette multitude infinie de feigneurs & de leudes qui ne connoissoient plus leurs engagemens; un duc qui rétablît la discipline militaire, & qui menât contre l'ennemi une nation qui ne sçavoit plus faire la guerre qu'à elle-même. On donna la

puissance aux maires du palais.

La premiere fonction des maires du palais fut le gouvernement économique des maisons royales. Ils eurent, concurremment (7) avec d'autres officiers, le gouvernement politique des fiefs; &, à la fin, ils en disposerent seuls. Ils eurent aussi l'administration des affaires de la guerre, & le commandement des armées; & ces deux fonctions fe trouverent nécessairement liées avec les deux autres. Dans ces tems - là, il étoit plus difficile d'assembler les armées que de les commander: & quel autre que celui qui disposoit des graces, pouvoit avoir cette autorité? Dans cette nation in. dépendante & guerriere, il falloit plutôt inviter que contraindre : il falloit donner ou faire espérer les fiefs qui vaquoient par la mort du possesfeur.

(5) Grégoire de Tours, liv. VIII, ch. XXX; & liv. X,

ch. III. Ibid. liv. VIII, ch. XXX.

(6) Ibid.

maire en Bourgogne, eut la même politique, & envoya contre les Gafcons dix ducs, & plufieurs comtes qui n'avoient point de ducs fur eux. Chronique de Frédégaire, ch. LXXVIII, für l'an 636.

<sup>(7)</sup> Voyez le second supplément à la loi des Bourguignons, tit. 13; & Grégoire de Tours, liv. IX. che XXXVI.

#### 18 DE L'ESPRIT DES LOIX,

feur, récompenser sans cesse, faire craindre les présérences: celui qui avoit la surintendance du palais devoit donc être le général de l'armée.

#### CHAPITRE VI.

Seconde époque de l'abhaissement des rois de la premiere race.

DEPUIS le supplice de Brunebault, les maires avoient été administrateurs du royaume sous les rois; &, quoiqu'ils eussent la conduite de la guerre, les rois étoient pourtant à la tête des armées, & le maire & la nation combattoient sous eux. Mais la victoire du (1) duc Pépin sur Théodéric & son maire acheva (2) de dégrader les rois; celle que remporta (3) Charles Martel sur Chilpéric & fon maire Rainfroy, confirma cette dégrada. tion. L'Austrasie triompha deux sois de la Neustrie & la mairerie d'Austrasie étant comme attachée à la famille des Pépins, cette mairerie s'éleva fur toutes les autres maireries, & cette maison fur toutes les autres maisons. Les vainqueurs craignirent que quelqu'homme accrédité ne se saisit de la personne des rois pour exciter des troubles. Ils les tinrent (4) dans une maison royale, comme

<sup>(1)</sup> Voyez les anniles de Metz, sur l'an 687 & 688.
(2) Illis guidem nomina recum imponens, ipse totius re-

<sup>(2)</sup> Illis quidem nomina regum imponens, iefe totins regni hahens privilegium &c. Ibid. fur l'an 695.

<sup>(3)</sup> Ibid. fur l'an 719.

<sup>(4)</sup> Sedemone illi regulem sub sua ditione concessit. Annales de Metz, sur l'an 719.

<sup>(5)</sup> Ex chronico Centulenfi, lib. II. Ut responsa qua erat Edocius, vel potins justus, ex sua velut petestate redderer.

me dans une espece de prison. Une sois chaque année, il étoient montrés au peuple. Là ils saisoient des ordonnances (5), mais c'étoient celles du maire; ils répondoient aux ambassadeurs, mais c'étoient les réponses du maire. C'est dans ce tems que les historiens (6) nous parlent du gouvernement des maires sur les rois qui leur étoient assujettis.

Le délire de la nation pour la famille de *Pépin* alla si loin, qu'elle élut pour maire un de ses petits-sils qui étoit encore (7) dans l'ensance; elle l'établit sur un certain *Dagobert*, & mit un phantôme fur un phantôme.

#### CHAPITRE VII.

Des grands offices & des fiefs, sous les maires du palais.

Les maires du palais n'eurent garde de rétablir l'amovibilité des charges & des offices; ils ne régnoient que par la protection qu'ils accordoient à cet égard à la noblesse : ainsi les grands offices continuerent à être donnés pour la vie, & cet usage se confirma de plus en plus.

Mais j'ai des réflexions particulieres à faire

(6) Annales de Metz sur l'an 691. Anno principatés Pippini super Theodericum.... Annales de Fuide ou de Laurishan. Pippinus dux Francorum obtinuit regnum Francorum per annos 17, cim regibus sibi subjectis.

(7) Possinac Theudoaldus, glius ejus (Grimoaldi) parvuius, in loco ipsius, cum predicto rege Dagoberto, major domus palatii essenzi esse. Le continuateur anonyme de

Frédégaire, fur l'an 714, ch. CIV.

sur les fiefs. Je ne puis douter que, dès ce temslà, la plupart n'eussent été rendus héréditaires.

Dans le traité d'Andeli (1), Gontran, & fon neveu Childebert, s'obligent de maintenir les libéralités faites aux leudes & aux églifes par les rois leurs prédécesseurs; & il est permis (2) aux reines, aux filles, aux veuves des rois, de disposer, par testament & pour toujours, des choses qu'elles tiennent du fisc.

Marculfe écrivoit ses formules du tems (3) des maires. On en voit plusieurs (4) où les rois donnent & à la personne & aux héritiers: & comme les formules sont les images des actions ordinaires de la vie, elles prouvent que, sur la fin de la premiere race, une partie des fiess passoit déjà aux héritiers. Il s'en falloit bien que l'on eût, d'ans ces tems-là, l'idée d'un domaine inaliénable; c'est une chose très moderne, & qu'on ne connoissoit alors ni dans la théorie, ni dans la pratique.

On verra bientôt sur cela des preuves de fait: &, si je montre un tems où il ne se trouva plus de bénésices pour l'armée, ni aucun sonds pour son entretien, il faudra bien convenir que les anciens bénésices avoient été aliénés. Ce tems est celui de *Charles Martel*, qui sonda de nouveaux siefs, qu'il faut bien distinguer des premiers.

Lorf.

(1) Rapporté par Grégoire de Tours, liv. IX. Voyez aufi l'édit de Clotaire II, de l'an 615, art. 16.

<sup>(2)</sup> Ut si quid de agris siscalibus vel speciebus atque præsidio prò arbitrii sui voluntate fanere aut cuiquam conferra
volucrint, sixà siabilitate perpetuò conservetur.

(3) Voyez la 24 & la 34 du liv. I.

### I, I V. XXXI. C H A P. VIII. 21

Lorsque les rois commencerent à donner pour toujours, soit par la corruption qui se glissa dans le gouvernement, soit par la constitution même qui faisoit que les rois étoient obligés de récompenser sans cesse, il étoit naturel qu'ils commençassent p'utôt à donner à perpétuité les fiess que les comtés. Se priver de quelques terres étoit peu de choses; renoncer aux grands offices, c'étoit perdre la puissance même.

#### CHAPITRE VIII.

Comment les alleux furent changés en fiefs.

La maniere de changer un alleu en sief se trouve dans une formule de Marculse (5). On donnoit sa terre au roi, il la rendoit au donateur en usufruit ou bénésice, & celui-ci désignoit au roi ses héritiers.

Pour découvrir les raisons que l'on eut de dénaturer ainsi son alleu, il faut que je cherche, comme dans des abymes, les anciennes prérogatives de cette noblesse, qui, depuis onze siecles, est couverte de poussière, de sang & de sueur.

Ceux qui tenoient des fiess avoient de très, grands avantages. La composition pour les torts qu'on leur faisoit étoit plus forte que celle des

<sup>(4)</sup> Voyez la formule 14 du liv. I, qui s'applique également a des biens fiscaux donnés directement pour toujours, ou donnés d'abord en bénéfice & ensuite pour toujours: Si. et ab illo ant à fisco nostro fuit possessa. Voyez qusti s Formule 17, ibil.

(5) Liv. I, formule 13.

hommes libres. Il paroît, par les formules de Marculfe, que c'étoit un privilege du vassal du roi, que celui qui le tueroit paieroit six cent sous de composition. Ce privilege étoit établi par la loi salique (1) & par celle des Ripuaires (2): &, pendant que ces deux loix ordonnoient six cent sous pour la mort du vassal du roi, elles n'en donnoient (3) que deux cent pour la mort d'un ingénu, Franc, barbare, ou homme vivant sous la loi salique; & que cent pour celle d'un Romain.

Ce n'étoit pas le seul privilege qu'eussent les vassaux du roi. Il faut sçavoir que, quand (4) un homme étoit cité en jugement, & qu'il ne se présentoit point ou n'obéissoit pas aux ordonnances des juges, il étoit appellé devant le roi; &, s'il persistoit dans sa contumace, il étoit mis hors (5) de la protection du roi, & personne ne pouvoit le recevoir chez foi, ni même lui donner du pain: or, s'il étoit d'une condition ordinaire, ses biens (6) étoient confisqués; mais, s'il étoit vassal du roi, ils ne l'étoient (7) pas. Le premier, par sa contumace, étoit censé convaincu du crime; & non pas le fecond. Celui-là (8), dans les moindres crimes, étoit soumis à la preuve par l'eau bouillante; celui-ci (9) n'y étoit

(3) Voyez la loi des Ripuaires, tit. 7; & la loi falique, sit. 44, art. 1 & 4.

(4) Loi falique, tit. 59 & 76.

<sup>(1)</sup> Tit. 44. Voyez aussi les titres 66, §. 3 & 4; & le titre 74.

<sup>(5)</sup> Extra sermonem regis, loi falique, tit 59 & 76.

<sup>(6)</sup> Ibid. tit. 59, S. 1. (7) Ibid. tit. 76, §. 1.

toit condamné que dans le cas du meurtre. Enfin un vassal du roi (10) ne pouvoit être contraint de jurer en justice contre un autre vassal. Ces privileges augmenterent toujours; & le capitulaire de Carloman (11) fait cet honneur aux vassaux du roi, qu'on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vasiaux. De plus : lorsque celui qui avoit les honneurs ne s'étoit pas rendu à l'armée, sa peine étoit de s'abstenir de chair & de vin, autant de tems qu'il avoit manqué au fervice: mais l'homme libre (12), qui n'avoit pas suivi le comte, payoit une composition (13) de soixante sous, & étoit mis en servitude jusqu'à ce qu'il l'eût payée.

Il est donc aisé de penser que les Francs qui n'étoient point vassaux du roi, & encore plus les Romains, chercherent à le devenir; & qu'afin qu'ils ne fussent pas privés de leurs domaines. on imagina l'usage de donner son alleu au roi. de le recevoir de lui en fief, & de lui défigner fes héritiers. Cet usage continua toujours; & il eut sur-tout lieu dans les désordres de la seconde race, où tout le monde avoit besoin d'un protecteur, & vouloit faire corps (14) avec d'au-

tres

<sup>(8)</sup> Loi salique, tit. 56 & 59.

<sup>(9)</sup> Ibid. tit. 76, §. 1.

<sup>(10)</sup> Ibid. tit. 76, \$. 2. (11) Apud vernis palatium, de l'an 883, art. 4 & 11. (12) Capitul. de Charlemagne, qui est le second de l'an

<sup>\$12,</sup> art. 1 & 3 (13) Heribannum. (14) Non infirmis reliquit heredibus, dit Lambert d'Ardris, dans du Cange, qui mot alodis.

tres seigneurs; & entrer, pour ainsi dire, dans la monarchie féodale, parce qu'on n'avoit plus la

monarchie politique.

Ceci continua dans la troisieme race, comme on le voit par plusieurs (1) chartres; soit qu'on donnat son alleu, & qu'on le reprit par le même acte; foit qu'on le déclarât alleu, & qu'on le reconnût en fief. On appelloit ces fiefs, fiefs de reprise.

Cela ne fignifie pas que ceux qui avoient des fiefs les gouvernassent en bons peres de familles; &, quoique les hommes libres cherchassent beaucoup à avoir des fiefs, ils traitoient ce genre de biens comme on administre aujourd'hui les usu. fruits. C'est ce qui fit faire à Charlemagne, prince le plus vigilant & le plus attentif que nous ayons eu, bien des réglemens (2), pour empêcher qu'on ne dégradat les fiefs en faveur de ses propriétés. Cela prouve seulement que, de son tems, la plupart des bénéfices étoient encore à vie; & que, par conféquent, on prenoit plus de foin des alleux que des bénéfices : mais cela n'empêche pas que l'on n'aimât encore mieux ê. tre vassal du roi qu'homme libre. On pouvoit avoir des raisons pour disposer d'une certaine portion particuliere d'un fief, mais on ne vouloit pas perdre sa dignité même.

Je sçais bien encore que Charlemagne se plaint, dans

(2) Capitulaire II, de l'an 802, art. 10; & le capitul. VII de l'an 803. art. 3; & le capitulaire I, incerti anni, art. 49; & le capitul. de l'an 805, art. 7.

<sup>(1)</sup> Voyez celles que du Cange cite au mot alodis & celles que rapporte Galland, traité du franc-allen, pag. 14 & fuiv.

LIV. XXXI. CHAP. IX. 25

dans un capitulaire (3), que, dans quelques lieux, il y avoit des gens qui donnoient leurs fiefs en propriété, & les rachetoient ensuite en propriété. Mais je ne dis point qu'on n'aimât mieux une propriété qu'un usufruit: je dis seulement que, lorsqu'on pouvoit saire d'un alleu un fief qui passat aux héritiers, ce qui est le cas de la formule dont j'ai parlé, on avoit de grands avantages à le faire.

### CHAPITRE IX.

Comment les biens coeléficiliques furent convertis en fiefs.

Les biens fiscaux n'auroient dû avoir d'autre destination que de servir aux dons que les rois pouvoient saire pour inviter les Francs à de nouvelles entreprises, lesquelles augmentoient d'un autre côté les biens issaux; & cela étoit, comme j'ai dit, l'ciprit de la nation: mais les dons prirent un autre cours. Nous avons (4) un discours de Chilpéric, petit-sils de Chris, qui se plaignoit déjà que ces biens avoient été presque tous donnés aux églises., Notre si c'est levenu, pauvre, dissit-il; nos richesses ent été transportées aux (5) églises: il n'y a plus que les, évêques qui regnent; ils sont dans la grandeur, & nous n'y sommes plus".

<sup>(3)</sup> Le cinquieme de l'an 805, art. 8.

<sup>(4)</sup> Dans Gr goire de Tours, liv. VI, ch. XLVI. (5) Cela fit qu'il annula les testamens faits en faveur des égistes, & même les dons faits par son pere: Gontrau les rétablit, & fit même de nouveaux dons. Grégoire de Tours, liv. VII, ch. VII.

### 26 DE L'ESPRIT DES LOIX,

Cela fit que les maires, qui n'ofoient attaquer les seigneurs, dépouillerent les églises: & une (1) des raisons qu'allégua Pépin pour entrer en Neus. trie, fut qu'il y avoit été invité par les ecclésiastiques, pour arrêter les entreprises des rois, c'està-dire des maires, qui privoient l'église de tous fes biens.

Les maires d'Austrasie, c'est-à-dire, la mai. fon des Pépins, avoient traité l'église avec plus de modération qu'on n'avoit fait en Neustrie & en Bourgogne; & cela est bien clair par nos chroniques (2), où les moines ne peuvent se lasser d'admirer la dévotion & la libéralité des Pépins. Ils avoient occupé eux-mêmes les premieres places de l'église. " Un corbeau ne creve pas les yeux , à un corbeau", comme disoit Chilpéric (3) aux évèques.

Pépin foumit la Neustrie & la Bourgogne: mais avant pris, pour détruire les maires & les rois, le prétexte de l'oppression des églises, il ne pouvoit plus les dépouiller sans contredire son titre, & faire voir qu'il se jouoit de la nation. Mais la conquête de deux grands royaumes & la destruction du parti opposé, lui fournirent assez de moyens de contenter ses capitaines.

Pépin se rendit maître de la monarchie, en protégeant le clergé : Charles Martel son fils ne put se maintenir qu'en l'opprimant. Ce prince,

voyant

<sup>(1)</sup> Voyez les annales de Metz, sur l'an 687. Excitor in primis querelis sacerdotum & servorum dei, qui me sapins adierunt ut pro sublatis injuste patrimoniis, &c. (2) Ibid.

voyant qu'une partie des biens royaux & des biens fiscaux avoient été donnés à vie ou en propriété à la noblesse; & que le clergé, recevant des mains des riches & des pauvres, avoit acquis une grande partie des allodiaux mêmes, il dépouilla les églises: & les fiess du premier partage ne subfistant plus, il forma une seconde sois des fiess (4). Il prit, pour lui & pour ses capitaines, les biens des églises & les églises mêmes; & fit cesser un abus qui, à la différence des maux ordinaires, étoit d'autant plus facile à guérir, qu'il étoit extrême.

#### CHAPITRE X.

### Richesses du clergé.

Le clergé recevoit tant, qu'il faut que, dans les trois races, on lui ait donné plusieurs fois tous les biens du royaume. Mais, si les rois, la noblesse & le peuple trouverent le moyen de leur donner tous leurs biens, ils ne trouverent pas moins celui de les leur ôter. La piété fit fonder les églises dans la premiere race: mais l'esprit militaire les fit donner aux gens de guerre, qui les partagerent à leurs enfans: combien ne sortit-il pas de terres de la manse du clergé! Les rois de la seconde race ouvrirent leurs mains, & firent encore d'immenses libéralités: les Normands

<sup>(3)</sup> Dans Grégoire de Tours.

<sup>(4)</sup> Karolus plurima juri ecclesiastico detrahens, pradia fisco sociavit, ac deinde militibus dispertivit: ex chronico Centulensi, liv. II.

mands arrivent, pillent & ravagent; perfécutent fur-tout les prêtres & les moines; cherchent les abbayes; regardent où ils trouveront quelque lieu religieux: car ils attribuoient aux ecclésiastiques la destruction de leurs idoles, & toutes les violences de Charlemagne, qui les avoit obligés les uns après les autres de se réfugier dans le nord. C'étoient des haines que quarante ou cinquante années n'avoient pu leur faire oublier. Dans cet état des choses, combien le clergé perdit-il de biens! A peine y avoit-il des ecclésiastiques pour les redemander. Il resta donc encore à la piété de la troisieme race assez de fondations à faire, & de terres à donner: les opinions répandues & crues dans ces tems-là, auroient privé les laïcs de tout leur bien, s'ils avoient été affez honnê. tes gens. Mais, si les ecclésiastiques avoient de l'ambition, les laïcs en avoient aussi: si le mourant donnoit, le successeur vouloit reprendre. On ne voit que querelles entre les feigneurs & les évêques, les gentilshommes & les abbés; & il falloit qu'on pressat vivement les ecclésiastiques, puisqu'ils furent obligés de se mettre sous la protection de certains seigneurs, qui les désendoient pour un moment, & les opprimoient après.

Déjà une meilleure police, qui s'établissoit dans le cours de la troisseme race, permettoit aux eccléssastiques d'augmenter leur bien. Les calvinis-

tes

(1) Voyez les annales de Metz.

<sup>(2)</sup> Epifiolam quequé, decreto Romanorum principum, fbi pradictus profit Gregorius mijerat, quòd fefe populus Romanus, relicid imperato is dominatione, ad fuam defende

tes parurent, & firent battre de la monnoie de tout ce qui se trouva d'or & d'argent dans les églises. Comment le clergé auroit-il été assuré de sa fortune? Il ne l'étoit pas de son existence; il traitoit des matieres de controverse, & l'on brûloit ses archives. Que servit-il de redemander à une noblesse, toujours ruinée, ce qu'elle n'avoit plus, ou ce qu'elle avoit hypothéqué de mille manieres? Le clergé a toujours acquis, il a foujours renda, & il acquiert encore.

#### CHAPITRE XI.

Etat de l'Europe du tems de Charles Martel.

CHARLES MARTEL, qui entreprit de dépouiller le clergé, se trouva dans les circonstances les plus heureuses: il étoit craint & aimé des gens de guerre, & il travailloit pour eux; il avoit le prétexte de ses guerres contre les Sarrassins (1); quelque haï qu'il sût du clergé, il n'en avoit aucun besoin; le pape, à qui il étoit nécessaire, lui tendoit les bras: on sçait, la célebre ambassade (2) que lui envoya Grégoire III. Ces deux puissances surent sort unies, parce qu'elles ne pouvoient se passer l'une de l'autre: le pape avoit besoin des Francs, pour se soutenir contre les Lombards & contre les Grecs; Charles Martel avoit besoin du pape pour humi.

lier

fionem & invidam elementium convertere volnisset. Annales de Metz sur l'an 741... Eo passo patrato, ut à partibus imp peratoris readeres. Frédégaire.

lier les Grecs, embarrasser les Lombards, se rendre plus respectable chez lui, & accréditer les titres qu'il avoit, & ceux que lui ou ses enfans pourroient prendre (1). Il ne pouvoit donc manquer son entreprise.

S. Eucher, évêque d'Orléans, eut une vision qui étonna les princes. Il faut que je rapporte à ce fujet la lettre (2) que les évêques, assemblés à Rheims, écrivirent à Louis le Germanique, qui étoit entré dans les terres de Charles le chauve : parce qu'elle est très-propre à nous faire voir quel étoit, dans ces tems-là, l'état des choses, & la situation des esprits. Ils disent (3) que , faint Eucher ayant été ravi dans le ciel, il vit .. Charles Martel tourmenté dans l'enfer inférieur. , par l'ordre des saints qui doivent assister avec Jesus-Christ au jugement dernier; qu'il avoit , été condemné à cette peine avant le tems, pour avoir dépouillé les églifes de leurs biens, & s'être par-là rendu coupable des péchés de tous ceu qui les avoient dotées; que le roi Pépin ,, fit tenir à ce sujet un concile; qu'il fit rendre , aux églises tout ce qu'il put retirer des biens , ecclésiastiques; que, comme il n'en put r'avoir " qu'une

(2) Anno 858, agud Carisiacum, édit. de Baluze, tom.

II, pag. 101. & (3) Anno 858, apud Carifiacum, édit. de Baluze, tom. II, art. 7. pag. 109.

(4) Precaria, and precibus utendum conceditur, die Cujas,

<sup>(1)</sup> On peut voir, dans les auteurs de ces tems-là, l'imprellion que l'autorité de tant de papes fit fur l'esprit des François. Quoique le roi Pipin eût déjà été couronné par l'archevêque de Maience, il regarda l'onction qu'il reçut du pape Étienne comme une chose qui le confirmoit dans tous ses droits.

### LIV. XXXI. CHAP. XI. 3

, qu'une partie à cause de ses démêlés avec Vai, fre duc d'Aquitaine; il sit faire, en faveur des
, églises, des lettres précaires (4) du reste; &
, régla que les laïcs paieroient une dime des
, biens qu'ils tenoient des églises, & douze de, niers pour chaque maison; que Charlemagne
, ne donna point les biens de l'église; qu'il sit
, au contraire un capitulaire par lequel il s'en, gagea, pour lui & ses successeurs, de ne les
, donner jamais; que tout ce qu'ils avancent est
, écrit; & que même plusieurs d'entr'eux l'a, voient entendu raconter à Louis le débonnaire,
, pere des deux rois".

Le réglement du roi Pépin, dont parlent les évêques, fut fait dans le concile (5) tenu à Leptines. L'églife y trouvoit cet avantage, que ceux qui avoient reçu de ces biens ne les tenoient plus que d'une maniere précaire; & que d'alileurs, elle en recevoit la dîme. & douze deniers pour chaque case qui lui avoit appartenu. Mais c'étoit un remede pailiatif, & le mal res.

toit toujours.

Cela même trouva de la contradiction, & Pépin fut obligé de faire un autre capitulaire (6), où il

en

dans ses notes sur le livre I des siess. Je trouve, dans un diplome du roi Pépiu, datté de la troisieme année de son regne, que ce prince n'établit pas le premier ces lettres précaires; il en cite une fiite p.r le maire E-broin, et continuée depuis. Voyez le diplome de ce roi, dans le tome V des historiens de France des bénédictins, art. 6.

<sup>(5)</sup> L'an 743. Voyez le livre V des capitulaires, art. 3. édit. de Balnac, pag. 825.

enjoignit à ceux qui tenoient de ces bénéfices de payer cette dime & cette redevance, & même d'entretenir les maisons de l'évêché ou du monastere, sous peine de perdre les biens donnés. Charlemagne (1) renouvella les réglemens de Pépin.

Ce que les évêques disent dans la même lettre, que Charlemagne promit, pour lui & ses succes. feurs, de ne plus partager les biens des églises aux gens de guerre, est conforme au capitulaire de ce prince donné à Aix-la-Chapelle l'an 803, fait pour calmer les terreurs des ecclésiastiques à cet égard: mais les donations déjà faites subusterent (2) toujours. Les évêques ajoutent, & avec raison, que Louis le Jélonnaire suivit la conauite de Charlemagne, & ne donna point les biens de l'église aux soldats.

Cependant les anciens abus allerent si loin, que, sous les enfans (3) de Louis le déhonnaire, les laïes établificient des prêtres dans leurs églises, ou les chassoient, sans le consentement des évêques. Les églifes (4) fe partageoient entre les héritiers; &, quand elles étoient tenues d'une maniere indécente, les évêques (5) n'avoient

(1) Voyez son capitulaire de l'an 803, donné à Worms, édit. de Baluze, p. 411, où il regle le contrat précaire; & celui de Francfort, de l'an 794, p. 266, art. 24, fur les réparations des maisons; & celui de l'an 800. p. 330.

(2) Comme il paroît par la note précédente, & par le capitulaire de Pepin, roi d'Italie, où il est dit que le roi donneroit en sief les monasteres à ceux qui se recommanderoient pour des fiefs. Il est ajouté à la loi des Lombards, liv. III, tit. 1, \$. 30, & aux loix faliques,

d'autre ressource que d'en retirer les reliques.

Le capitulaire (6) de Compiegne établit que l'envoyé du roi pourroit faire la visite de tous les monasteres avec l'évêque, de l'avis (7) & en présence de celui qui le tenoit; & cette regle générale prouve que l'abus étoit général.

Ce n'est pas qu'on manquât de loix pour la restitution des biens des églises. Le pape ayant reproché aux évêques leur négligence sur le rétablissement des monasteres, ils écrivirent (8) à Charles le chauve, qu'ils n'avoient point été touchés de ce reproche, parce qu'ils n'en étoient pas coupables; & ils l'avertirent de ce qui avoit été promis, résolu & statué dans tant d'affemblées de la nation. Effectivement ils en citent neuf.

On disputoit toujours. Les Normands arrive; rent, & mirent tout le monde d'accord.



CHA-

cueil des loix de Pégin, dans Echard, p. 195, tit. 26,

art. 4.

(3) Voyez la conflicution de Lothaire I, dans la loi des Lombards, liv. III, loi I, S. 43.

(5) lbid. (4) Ibid. § 44.
(5) Ibid.
(6) Donné la vingt-huitieme année du regne de Charles le chauve, l'an 868, édit. de Baluze, p. 203.

(7) Cum concitio & confensu ipsius qui locum retinet. (8) Condilium aput Bonoilum, feizieme année de Charles le chanve, l'an 856, édition de Baluze, p. 78.

### CHAPITRE XII.

### Etablissement des dines.

Les réglemens faits sous le roi Pépin avoient plutôt donné à l'église l'espérance d'un sou-lagement qu'un soulagement effectif: & comme Charles Martel trouva tout le patrimoine public entre les mains des ecclésiastiques, Charlemagne trouva les biens des ecclésiastiques entre les mains des gens de guerre. On ne pouvoit faire restituer à ceux-ci ce qu'on leur avoit donné; & les circonstances où l'on étoit pour lors rendoient la chose encore plus impraticable qu'elle n'étoit de sa nature. D'un autre côté, le christianisme ne devoit pas périr, faute de ministres (1), de temples & d'instructions.

Cela fit que Charlemagne établit (2) les dîmes, nouveau genre de biens, qui eut cet avantage pour le clergé, qu'étant fingulièrement donné à l'églife, il fut plus aifé dans la fuite d'en reconnoître

les usurpations.

On a voulu donner à cet établissement des dates bien plus reculées : mais les autorités que l'on cite

(2) Loi des Lombards, liv. III, tit. 3, 3. 1 & 2. (3) C'est celle dont j'ai tant parlé au chapitre IV. cidessa, que l'on trouve dans l'édition des capitulaires de Backer, tome I, art. II, p. 9.

(4) Agraria & paseniria, vel decimas porcorum, ecclesia tonecdimus; ità ne affer aus decimator in rebus ecclesia nul-

<sup>(1)</sup> Dans les guerres civiles qui s'éleverent du tems de Charles Martel, les biens de l'églis de Rheims surent donnés aux laïcs. On laissa le clergé subsister comme il pourroit, est-il dit dans la vie de S. Remy. Surius, tom. I, p. 279.

cite me semblent être des témoins contre ceux qui les alléguent. La constitution (3) de Clotaire dit seulement qu'on ne léveroit point de certaines (4) dîmes sur les biens de l'église : bien loin donc que l'église levât des dîmes dans ces tems. là, toute sa prétention étoit de s'en faire exempter. Le second concile (5) de Macon, tenu l'an 585, qui ordonne que l'on paie les dîmes, dit, à la vérité, qu'on les avoit payées dans les tems anciens: mais il dit aussi que, de son tems, on ne les payoit plus.

Qui doute qu'avant Charlemagne on n'eût ou. vert la bible, & prêché les dons & les offrandes du lévitique? Mais je dis qu'avant ce prince les dîmes pouvoient être prêchées, mais qu'elles n'étoient point établies.

l'ai dit que les réglemens faits sous le roi Pépis avoient soumis au paiement des dîmes, & aux réparations des églises, ceux qui possédoient en fief les biens eccléfiastiques. C'étoit beaucoup d'obliger par une loi, dont on ne pouvoit disputer la justice, les principaux de la nation à donner l'exemple.

Charlemagne fit plus: & on voit, par le capitulaire

les accedat. Le capitulaire de Charlemagne, de l'an 800, édition de Ba'nze, p. 336, explique très-bien ce que c'é-toit que cette forte de dime dont Clotaire exempte l'églife; c'étoit le dixieme des cochons, que l'on mettoit dans les forêts du roi pour cograisser : & Charlemagne vout que ses juges le paient comme les autres, afin de donner l'exemple. On voit que c'étoit un droit seigneurial ou éco-

(5) Canone V, ex tone I. conflictum antiquerum Galifa,

Mera Jacobi Siramadi.

laire (1) de Willis qu'il obligea ses propres fonds au paiement des d'imes: c'étoit encore un grand exemple.

Mais le bas peuple n'est guere capable d'abandonner ses intérêts par des exemples. Le synode de (2) Francsort lui présenta un motif plus presfant pour payer les dîmes. On y fit un capitulaire, dans lequel il est dit que, dans la derniere (3) famine, on avoit trouvé les épis de bled vuides; qu'ils avoient été dévorés par les démons, & qu'on avoit entendu leurs voix qui reprochoient de n'avoir pas payé la dîme; &, en conféquence, il fut ordonné à tous ceux qui tenoient les biens ecclésiastiques, de payer la dime; &, en conséquence encore, on l'ordonna à tous,

Le projet de Charlemagne ne réuffit pas d'abord: cette charge parut accablante (4). Le paiement des dîmes chez les Juifs étoit entré dans le plan de la fondation de leur république: mais ici le paiement des dîmes étoit une charge indépendante de celles de l'établissement de la monarchie. On peut voir. dans les dispositions (5) ajoutées à la loi des Lombards, la difficulté qu'il v eut à faire recevoir les dîmes par les loix civiles: on

(2) Tenu sous Charlemagne, l'an 794.

(4) Voyez entr'autres le capitulaire de Louis le débonnire, de l'an 829, édit. de Baluze, pag. 663. contre ceux qui, dans la vuo de ne pas payer la dime, ne cultivoient

<sup>(1)</sup> Art. 6, édit. de Baluxe, p. 332. Il fut donné l'an 800.

<sup>(2)</sup> Experimento enim didicimus in anno quo illa valida fames irrepsit, ebbullire vacuas annonas à demonibus devoratas, & voces exprobrationis auditas, &c. édit. de Baluze, pag. 267. art. 23.

LIV. XXXI. CHAP. XII. 37

peut juger, par les différens canons des conciles, de celle qu'il y eut à les faire recevoir par les lois

ecclésiastiques.

Le peuple, consentit ensin à payer les dimes, à condition qu'il pourroit les racheter. La constitution de Louis le débonnaire (6), & celle de l'empereur Lotbaire (7) son fils, ne le permirent pas.

Les loix de Charlemagne sur l'établissement des dimes, étoient l'ouvrage de la nécessité; la religion seule y eut part, & la superstition n'en eut

aucune.

La fameuse division (8) qu'il fit des dîmes en quatre parties, pour la fabrique des églises, pour les pauvres, pour l'évêque, pour les clercs, prouve bien qu'il vouloit donner à l'église cet état fixe

& permanent qu'elle avoit perdu.

Son testament (9) fait voir qu'il voulut achever de réparer les maux que Charles Martel son aïeul avoit faits. Il sit trois parties égales de ses biens mobiliers: il voulut que deux de ces parties sussent divisées en vingt-une, pour les vingt-une métropoles de son empire; chaque partie devoit être subdivisée entre la métropole & les évêchés qui en dépendoient. Il partagea le tiers qui restoit

en

point leurs terres; & art. 5. Nonis guidem & decimis, unde & fenitor noster & nos frequenter in diversis placitis admonitionem fecimus.

(5) Entrautres, celle de Lothaire, liv. III. tit. 3. ch. 6. (6) De l'an 829. ert 7, dans Baluze, tome I. p. 663.

(7) Loi des Lombards, hv. III. tit. 3. S. S.

(8) Ibid. \$. 4
(9) C'est une espece de codicile rapporté par Eginbur, 
ce qui est différent du tostament même qu'on trouve dans 
Goldaffe & Baluze.

en quatre parties; il en donna une à ses ensans & ses petits - enfans, une autre fut ajoutée aux deux tiers déjà donnés, les deux autres furent employées en œuvres pies. Il sembloit qu'il regardat le don immense qu'il venoit de faire aux églises, moins comme une action religieuse, que comme une dispensation politique.

### CHAPITRE XIII.

Des élections aux évêchés & abbaves.

Les églises étant devenues pauvres, les rois abandonnerent (1) les élections aux évêchés & autres bénéfices ecclésiastiques. Les princes s'embarrafferent moins d'en nommer les miniftres. & les compétiteurs réclamerent moins leur autorité. Ainsi l'église recevoit une espece de com. pensation pour les biens qu'on lui avoit ôtés.

Et si Louis le débonnaire (2) laissa au peuple Ro. main le droit d'élire les papes, ce fut un effet de l'esprit général de son tems: on se gouverna, à l'égard du fiége de Rome, comme on faisoit à l'é-

gard des autres.

#### CHA.

(1) Voyez le capitulaire de Charlemagne, de l'an 803. art. 2. édit. de Balnze, p. 379, & l'édit de Louis le de-donnaire, de l'an 834. dans Goldafte, constit. impériale,

(2) Cela est dit dans le fameux canon, Eco Ludovicus, qui est viublement supposé. Il est dans l'édit de Baluze,

p. 591. fur l'an 817.

(3) Comme il paroît par son capitulaire de l'an Sor. art. 17. dans Balnze, tom. I. p. 360.

(4) Voyez sa constitution inférée dans le code des Lombarde.

#### CHAPITRE XIV.

### Des fiefs de CHARLES MARTEL.

JE ne dirai point si Charles Martel donnant les biens de l'église en fies, il les donna à vie, ou à perpétuité. Tout ce que je sçais, c'est que, du tems de Charlemagne (3) & de Lorbaire I (4), il y avoit de ces sortes de biens qui passoient aux héritiers & se partageoient entr'eux.

Je trouve de plus qu'une partie (5) sut donnée

en alleu, & l'autre partie en fief.

J'ai dit que les propriétaires des alleux étoient foumis au service comme les possesseurs des siefs. Cela sut sans doute en partie cause que Charles Martel donna en alleu aussi bien qu'en sief.

### CHAPITRE XV.

### Continuation du même sujet.

I L faut remarquer que les fiess ayant été changés en biens d'église, & les biens d'église ayant été changés en fies, les fiess & les biens d'église prirent réciproquement quelque chose de la nature de l'un & de l'autre. Ainsi les biens d'église

bards, liv. III. tit. 1. \$. 44.

(5) Voyez la conftitution ci-dessus, & le capitulaire de Charles le chanve, de l'an \$46. chap. XX. in villa Sparnaso, édit. de Baluze, tom. II. pag. 31; & celui de l'an \$53. ch. III. & V. dans le synode de Soissons, édit. de Baluze, tom. II. p. 54; & celui de l'an \$54. apud Attiniatum, chap. X. édit. de Baluze, tom. II. p. 70. Voyez aussi le capitulaire premier de Charlemagne, incerti anni, att. 49 & 56. édit. de Baluze, tom. I. p. 519.

### 40 DE L'ESPRIT DES LOIX,

eurent les privileges des fiefs, & les fiefs eurent les privileges des biens d'église: tels furent les droits (1) honorisques dans les églises, qu'on vit naître dans ces tems-là. Et, comme ces droits ont toujours été attachés à la haute justice, préférablement à ce que nous appellons aujourd'hui le fief; il suit que les justices patrimoniales étoient établies dans le tems même de ces droits.

### CHAPITRE XVI.

Confusions de la royauté & de la mairerie. Seconde race.

L'ORDRE des matieres a fait que j'ai troublé l'ordre des tems; de forte que j'ai parlé de Charlemagne, avant d'avoir parlé de cette époque fameuse de la translation de la couronne aux Carlovingiens saite sous le roi Pépin: chose qui, à la différence des événemens ordinaires, est peutêtre plus remarquée aujourd'hui qu'elle ne le sut dans le tems même qu'elle arriva.

Les rois n'avoient point d'autorité, mais ils avoient un nom; le titre de roi étoit héréditaire, & celui de maire étoit électif. Quoique les maires, dans les derniers tems, cuffent mis fur le tro.

(1) Voyez les capitulaires, liv. V. 2rt. 44; & l'édit de Pistes de l'an 866, art. 8 & 9, où l'on voit les droits honorifiques des seigneurs établis tels qu'ils sont aujour-d'hui,

<sup>(2)</sup> Voyez le testament de Charlemagne; & le partage que Louis le dibomaire fit à ses ensans dans l'assemblée des états tenue à Quierzy; rapportée par Goldasses.

trône celui des Mérovingiens qu'ils vouloient, ils n'avoient point pris de roi dans une autre famille: & l'ancienne loi, qui donnoit la couronne à une certaine famille, n'étoit point effacée du cœur des Francs. La personne du roi étoit presque inconnue dans la monarchie; mais la royauté ne l'étoit pas. Pépin, fils de Charles Martel, crut qu'il étoit à propos de confondre ces deux titres; confusion qui laisseroit toujours de l'incertitude si la royauté nouvelle étoit héréditai. re, ou non: & cela suffisoit à celui qui joignoit à la royauté une grande puissance. Pour lors, l'autorité du maire fut jointe à l'autorité royale. Dans le mêlange de ces deux autorités, il se sit une espece de conciliation. Le maire avoit été électif, & le roi héréditaire: la couronne, au commencement de la seconde race, sut élective, parce que le peuple choisit; elle sut héréditaire, parce qu'il choisit toujours dans la (2) même famille.

Le pere le Cointe, malgré la foi de tous les monumens (3), nie (4) que le pape ait autorisé ce grand changement; une de ses raisons est qu'il auroit fait une injustice. Et il est admirable de voir un historien juger de ce que les hom. mes ont fait, parce qu'ils auroient dû faire! Avec

cet-

Quem populus eligere velit , ut tatri suo succedat in regni hereditate.

<sup>(3)</sup> L'anonyme, fur l'an 752; & chron. Centul. fur

Pan 754.
(4) Fabella que vost Pippini mortem excegitata est, equitati ac sanditati Zachariz papa plurimum adversatur....
Annales ecclesistiq, des François, tom, II. pag. 319.

cette maniere de raisonner, il n'y auroit plus d'histoire.

Quoi qu'il en soit, il est certain que, dès le moment de la victoire du duc Pépin, sa famille fut régnante, & que celle des Mérovingiens ne le fut plus. Quand son petit fils Pépin sut couronné roi, ce ne fut qu'une cérémonie de plus, & un phantôme de moins: il n'acquit rien, par-là, que les ornemens royaux; il n'y eut rien de changé dans la nation.

l'ai dit ceci pour fixer le moment de la révolution; afin qu'on ne se trompe pas. en regardant comme une révolution ce qui n'étoit qu'une conféquence de la révolution.

Quand Hugues Capet fut couronné roi au commencement de la troisieme race, il y eut un plus grand changement; parce que l'état passa, de l'anarchie, à un gouvernement quelconque: mais, quand Pépin prit la couronne, on passa, d'un gouvernement, au même gouveffiement.

Quand Pépin fut couronné roi, il ne fit que changer de nom: mais, quand Hugues Capet fut couronné roi , la chose changea : parce qu'un grand fief, uni à la couronne, fit cesser l'anarchie.

Quand Pépin fut couronné roi, le titre de roi fut uni au plus grand office; quand lingues Capet fut couronné, le titre de roi fut uni au plus grand fief.

CHA-

(1) Tome V. des historiens de France par les PP. bénédictins, pag. 9.

(2) Ut nuaquam de vicerius lumbis regem in avo prasumant eligere, fed ex ip orum. Ibid. pag. 10.

# LIV. XXXI. CHAP. XVII. CHAPITRE XVII.

43

12

Chose particuliere dans l'élection des rois de la se. conde race.

On voit, dans la formule (1) de la consécration de Pépin , que Charles & Carlaman furent aussi oints & bénis; & que les seigneurs François s'obligerent, fous peine d'interdiction & d'excommunication, de n'élire (2) jamais personne d'une autre race.

. Il paroît, par les testamens de Charlemagne & de Louis le déhonnaire, que les Francs choisissoient entre les enfans des rois; ce qui se rapporte trèsbien à la clause ci-dessus Et, lorsque l'empire passa dans une autre maison que celle de Charlemagne, la faculté d'élire, qui étoit restreinte & conditionnelle, devint pure & fimple; & on s'é: loigna de l'ancienne constitution.

Penin, se sentant près de sa fin, convoqua (3) les seigneurs ecclésiastiques & laïcs à saint Denys; & partagea fon royaume à ses deux fils, Charles & Carloman. Nous n'avons point les actes de cette affemblée: mais on trouve ce qui s'y passa, dans l'auteur de l'ancienne collection historique mise au jour par Canissus (4), & celui des annales de Metz, comme l'a remarqué (5) Mr. Baluze. Et j'y vois deux choses, en quelque façon, contraires: qu'il fit le partage du consentement des grands; & ensuite, qu'il le sit par un droit paternel. Ce-

(3) L'an 768.

(4) Tom. II. Lectionis antique.

<sup>(5)</sup> Edition des capitulaires, tom. I. pag. 188.

# 44 DE L'ESPRIT DES LOIX,

la prouve ce que j'ai dit, que le droit du peuple, dans cette race, étoit d'élire dans la famille : c'étoit, à proprement parler, plutôt un droit d'exclure, qu'un droit d'élire.

Cette espece de droit d'élection se trouve confirmée par les monumens de la seconde race. Tel est ce capitulaire de la division de l'empire que Charlemagne sait entre ses trois ensans, où, après avoir formé leur partage, il dit (1, que, "Si " un des trois freres a un fils, tel que le peuple " veuille l'élire pour qu'il succede au royaume ", de son pere, ses oncles y consentiront".

Cette même disposition se trouve dans le partage (2) que Louis le débonnaire fit entre ses trois enfans , Pépin , Louis & Charles , l'an 837 , dans l'assemblée d'Aix-la-chappelle; & encore dans un autre (3) partage du même empereur fait vingt ans auparavant, entre Lothaire, Pépin & Louis. On peut voir encore le ferment que Louis le hegue sit à Compiegne, lorsqu'il y fut couronné. " Moi " Louis (4), constitué roi par la miséricorde de " Dieu & l'élection du peuple . je promets . . . . ". Ce que je dis est confirmé par les actes du concile de Valence (5), tenu l'an 890, pour l'élection de Louis, fils de Boson, au royaume d'Arles. On y élit Louis; & on donne pour principales raisons de son élection, qu'il étoit de la famille

<sup>&#</sup>x27; (1) Dans le capitulaire I. de l'an 806. édit. de Baluze,

<sup>(2)</sup> Dans Goldaste, constitutions impérial, tom, II. p. 19. (3) Edition de Bainze, p. 574, art. 14. Si verd aliquis illorum decedens, legitimos filies religierit, non inter eos potestas ipsa dividatur; sed potins potulus, pariter convencions,

### I.IV. XXXI. CHAP. XVIII. 45

mille impériale (6), que Charles le gras lui avoit donné la dignité de roi, & que l'empereur Aravoul l'avoit investi par le sceptre & par le ministere de ses ambassadeurs. Le royaume d'Arles, comme les autres, démembrés ou dépendans de l'empire de Charlemagne, étoit électif & héréditaire.

### CHAPITRE XVIII.

### CHARLEMAGNE.

CHARLEMAGNE songea à tenir le pouvoir de la noblesse dans ses limites, & à empêcher l'oppression du clergé & des hommes libres. mit un tel tempérament dans les ordres de l'état, qu'ils furent contrebalancés, & qu'il resta le mattre. Tout fut uni par la force de son génie. Il mena continuellement la noblesse d'expédition en expédition; il ne lui laissa pas le tems de former des desseins, & l'occupa toute entiere à suivre les fiens. L'empire se maintint par la grandeur du chef: le prince étoit grand, l'homme l'étoit davantage. Les rois ses enfans furent ses premiers sujets, les instrumens de son pouvoir, & les modeles de l'obéissance. Il fit d'admirables réglemens; il fit plus, il les fit exécuter. Son génie se répandit sur toutes les parties de l'empire. On

voit.

(6) Par femmes.

niens , unum ex iis , quom deviuns voluerit , eligat ; & hun: senior frater in loco fratris & silii suscipiat.

<sup>(4)</sup> Capitulaire de l'an 877. édition de Balance, p. 272. (5) Dans Dumont, corps diplomatique, tom. I. art. 36.

voit, dans les loix de ce prince, un esprit de prévoyance qui comprend tout, & une certaine force qui entraîne tout. Les prétextes (1) pour élu. der les devoirs sont ôtés; les négligences corrigées, les abus réformés ou prévenus. Il sçavoit punir; il sçavoit encore mieux pardonner. Vaste dans fes desseins, simple dans l'exécution, personne n'eut à un plus haut degré l'art de faire les plus grandes choses avec facilité, & les difficiles avec promptitude. Il parcouroit sans cesse son vaste empire, portant la main par-tout où il alloit tomber. Les affaires renaissoient de toutes parts, il les finissoit de toutes parts. Jamais prince ne sçut mieux braver les dangers, jamais prince ne les scut mieux éviter. Il se joua de tous les périls, & particuliérement de ceux ra'éprouvent presque toujours les grands conquérans, je veux dire les conspirations. Ce prince prodigieux étoit extrêmement modéré, fon caractere étoit doux, ses manieres simples; il aimoit à vivre avec les gens de sa cour. Il fut peutêtre trop sensible au plaisir des femmes: mais un prince qui gouverna toujours par lui-même, & qui passa sa vie dans les travaux, peut mériter plus d'excufes. Il mit une regle admirable dans

pitulaire II. de l'an 813. art. 6 & 19; & le liv. V. des capitul. art. 303.

(3) Capitulaire de Willis, art. 39. Voyez tout ce capittle

<sup>(1)</sup> Voyez son capitulaire III. de l'an 811. p. 486. art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8; & le capitulaire I. de l'an 812. p. 490. art. 1, & le capitulaire de la même année, p. 494. art. 9 & 11; & autres.

(2) Voyez le capitulaire de Willis, de l'an 800 fon ca-

sa dépense: il sit valoir ses domaines avec sagesse, avec attention, avec économie; un pere de famille (2) pourroit apprendre, dans ses loix, à gouverner sa maison. On voit, dans ses capitulaires, la source pure & sacrée d'où il tira ses richesses. Je ne dirai plus qu'un mot: il ordonnoit (3) qu'on vendit les œus des basse-cours de ses domaines, & les herbes inutiles de ses jardins; & il avoit distribué à ses peuples toutes les richesses des Lombards, & les immenses trésors de ces surs qui avoient dépouillé l'univers.

### CHAPITRE XIX.

Continuation du même suiet.

CHARLEMAGNE & ses premiers successeurs craignirent que ceux qu'ils placeroient dans des lieux éloignés ne susseure portés à la révolte; ils crurent qu'ils trouveroient plus de docilité dans les ecclésiastiques: ainsi ils érigerent en Allemagne (4) un grand nombre d'évêchés, & y joignirent de grands siefs. Il paroit, par quelques chartres, que les clauses qui contenoient les prérogatives de ces siefs n'étoient pas différentes de celles qu'on mettoit ordinairement dans ces concessions (5), quoiqu'on voie aujourd'hui

les

pitulaire, qui est un chef-d'œuvre de prudence, de bonne administration & d'économie,

(4) Voyez entr'autres, la fondation de l'archevêché de Breme, dans le capitulaire de 789. édit. de Bainze,

pag. 245.

(5) Par exemple, la défense aux juges royaux d'entrer dans le territoire, pour exiger les freda & autres droits. J'en ai beaucoup parlé au livre précédent.

48

les principaux eccléssaftiques d'Allemagne revêtus de la puissance souveraine. Quoi qu'il en soit, c'étoient des pieces qu'ils mettoient en avant contre les Saxons. Ce qu'ils ne pouvoient attendre de l'indolence ou des négligences d'un leude, ils crurent qu'ils devoient l'attendre du zele & de l'attention agissante d'un évêque: outre qu'un tel vassal, bien loin de se servir contr'eux des peuples assujettis, auroit au contraire besoin d'eux pour se soutenir contre se peuples.

# CHAPITRE XX.

## LOUIS LE DÉBONNAIRE.

Auguste, étant en Egypte, fit ouvrir le tombeau d'Alexandre: on lui demanda s'il vouloit qu'on ouvrît ceux des Ptolomées: il dit qu'il avoit voulu voir le roi, & non pas les morts: ainsi, dans l'histoire de cette seconde race, on cherche Pépin & Charlemagne; on voudroit voir les rois, & non pas les morts.

Un prince, jouet de ses passions & dupe de ses vertus même; un prince qui ne connut jamais sa sorce ni sa soiblesse; qui ne sçut se concilier ni la crainte ni l'amour; qui, avec peu de vices dans le cœur, avoit toutes sortes de désauts dans l'esprit, prit en main les rênes de l'empire que Charlemagne avoit tenues.

Dans

requeil de Duchesne, tom. H. p. 333.

<sup>(1)</sup> L'auteur incertain de la vie de Lonis le débonnaire, dans le recueil de Duchesse, tome II. pag. 295. (2) Voyez le proces-verbal de si dégradation, dans le

Dans le tems que l'univers est en larmes pour la mort de son pere; dans cet instant d'étonnement, où tout le monde demande Charles, & ne le trouve plus; dans le tems qu'il hâte ses pas pour aller remplir sa place, il envoie devant lui des gens affidés pour arrêter ceux qui avoient contribué au désordre de la conduite de ses sœurs. Cela causa de sanglantes tragédies (1). C'étoient des imprudences bien précipitées. Il commença à venger les crimes domestiques, avant d'être arrivé au palais; & à révolter les esprits, avant d'è. tre le maître.

Il fit crever les veux à Bernard roi d'Italie, fon neveu, qui étoit venu implorer fa clémence, & qui mourut quelques jours après; cela multiplia ses ennemis. La crainte qu'il en eut le détermina à faire tondre ses freres; cela en augmenta encore le nombre. Ces deux derniers lui furent bien reprochés (2): on ne manqua pas de dire qu'il avoit violé son serment, & les promesses (3) solemnelles qu'il avoit faites à son pere, le jour de fon couronnement.

Après la mort de l'impératrice Hirmeng urde, dont il avoit trois enfans, il épousa Yudith; il en eut un fils: & bientôt, mêlant les complaifances d'un vieux mari avec toutes les foiblesses d'un vieux roi, il mit un désordre dans sa famille, qui entraîna la chûte de la monarchie.

<sup>(3)</sup> Il lui ordonna d'avoir, pour ses sœurs, ses freres & ses neveux, une clémence sans bornes, indéparent mi-fericordiam. Tegan, dans le recueil de Duchesne, tom. II. P. 276.

Il changea fans cesse les partages qu'il avoit saits à ses ensans. Cependant ces partages avoient été confirmés tour à tour par ses sermens, ceux de ses ensans & ceux des seigneurs. C'étoit vouloir tenter la sidélité de ses sujets; c'étoit chercher à mettre de la confusion, des scrupules & des équivoques dans l'obéissance; c'étoit confondre les droits divers des princes, dans un tems sur-tout où, les sorteresses étant rares, le premier rempart de l'autorité étoit la foi promise & la foi reçue.

Les enfans de l'empereur, pour maintenir leurs partages, folliciterent le clergé, & lui donnerent des droits inouis jusqu'alors. Ces droits étoient spécieux; on faisoit entrer le clergé en garantie d'une chose qu'on avoit voulu qu'il autorisât. Agobard (1) représenta à Louis le débonnaire qu'il avoit envoyé Lothaire à Rome pour le faire déclarer empereur; qu'il avoit fait des partages à ses ensans, après avoir consulté le ciel par trois jours de jeûnes & de prieres. Que pouvoit faire une prince superstitieux, attaqué d'ailleurs par la superstition même? On sent quel échec l'autorité souveraine reçut deux sois, par la prison de ce prince & sa pénitence publique. On avoit voulu dégrader le roi, on dégrada la royauté.

On a d'abord de la peine à comprendre comment un prince, qui avoit plusieurs bonnes quasités, qui ne manquoit pas de lumieres, qui aimoit

na-

<sup>(1)</sup> Voyez ses lettres.
(2) Voyez le procès-verbal de sa dégradation, dans le recueil de Duchesne, tom. II. p. 331. Voyez aussi sa viere

LIV. XXXI. CHAP. XXI.

naturellement le bien, &, pour tout dire enfin, le fils de Charlemagne, put avoir des ennemis (2) si nombreux, si violens, si irréconciliables, si ardens à l'offenser, si insolens dans son humiliation, si déterminés à le perdre: & ils l'auroient perdu deux sois sans retour, si ses enfans, dans le fond plus honnêtes gens qu'eux, eussent pu suivre un projet & convenir de quelque chose.

### CHAPITRE XXI.

Continuation du même sujet.

La force que Charkmagne avoit mise dans la nation subsista assez sous Louis le déhonnaire, pour que l'état pût se maintenir dans sa grandeur, & être respecté des étrangers. Le prince avoit l'esprit soible; mais la nation étoit guerriere. L'autorité se perdoit au-dedans, sans que la puissance parût diminuer au dehors.

Charles Martel, Pépin & Charlemagne gouvernerent l'un après l'autre la monarchie. Le premier fiatta l'avarice des gens de guerre; les deux autres celles du clergé; Louis le débonnaire mécontenta tous les deux.

Dans la constitution Françoise, le roi, la noblesse & le clergé avoient dans leurs mains toute la puissance de l'état. Charles Martel, Pépin & Charlemagne se joignirent quelquesois d'intérêts

avec

écrise par Tegan. Tanto enim odio laberabat, ut taderet eos virà irfins, dit l'auteur incertain, dans Duthesne, tom, II. pag. 307.

C 2

avec l'une des deux parties pour contenir l'autre, & presque toujours avec toutes les deux: mais Louis le débonnaire détacha de lui l'un & l'autre de ces corps. Il indisposa les évêques par des réglemens qui leur parurent rigides, parce qu'il alloit plus loin qu'ils ne vouloient aller eux-mêmes. Il y a de très-bonnes loix faites mal-à-pro. pos. Les évêques, accoutumés dans ces tems-là à aller à la guerre contre les Sarrasius (1) & les Saxons, étoient bien éloignés de l'esprit monastique. D'un autre côté, ayant perdu toute forte de confiance pour sa noblesse, il éleva des gens de néant (2): il la priva de ses emplois (3), la renvoya du palais, appella des étrangers. Il s'étoit féparé de ces deux corps, il en fut abandonné.

#### CHAPITRE XXII.

Continuation du même sujet.

Mais ce qui affoiblit fur-tout la monarchie, c'est que ce prince en dissipa les domaines (1). C'est ici que Nitard un des plus judicieux hifto.

(2) Tegan dit que ce qui se faisoit très-rarement sous

Charlemagne, se fit communément sous Louis.

<sup>(1) ,,</sup> Pour lors les évêques & les clercs commence-, rent à quitter les ceintures & les bandriers d'or, les coureaux enrichis de pierreries qui y étoient sufpendus, les habillemens d'un goût exquis, les éperons dont la richesse accabloit leurs talons. Mais l'ennemi du genre , humain ne souffrit point une telle dévotion , qui sou-", leva contr'elle les eccléssaftiques de tous les ordres, & , fe fit à elle-même la guerre". L'auteur incertain de la vie de Louis le débounaire, dans le recueil de Duchesne, tom, II. pag. 298.

historiens que nous ayons; Niturd, petit-fils de Charlemagne, qui étoit attaché au parti de Louis le débonnaire, & qui écrivoit l'histoire par ordre de Charles le chauve, doit être écouté.

Il dit ,, qu'un certain Adelbard avoit eu, pen-.. dant un tems, un tel empire sur l'esprit de " l'empereur, que ce prince suivoit sa volonté , en toutes choses; qu'à l'instigation de ce fa-, vori, il avoit donné les biens fiscaux (5) à ,, tous ceux qui en avoient voulu; & par-là avoit " anéanti la république (6)". Ainfi, il fit, dans tout l'empire, ce que j'ai dit (7) qu'il avoit fait en Aquitaine; chose que Charlemagne répara, & que personne ne répara plus.

L'état fut mis dans cet épuisement où Charles Martel le trouva lorsqu'il parvint à la mairerie; & l'on étoit dans ces circonfrances, qu'il n'étoit plus question d'un coup d'autorité pour le rétablir.

Le fisc se trouva si pauvre, que, sous Charles le chauve, on ne maintenoit (8) personne dans les honneurs; on n'accordoit la fureté à personne, que pour de l'argent: quand on pouvoit dé. truire les Normands (9), on les laissoit échaper

(3) Voulant contenir la noblesse, il prit pour son chambrier un certain Benard, qui scheva de la désespérer. (4) Villas regios, que e ant sui & aci & tritavi, fide-

libus suis tradidit eas in possessiones sempicernas: fecit enim koc din tempore. Tegan, de gestis Ludovici sii.

(5) Hine libertates, hine publica in progriis ufibus difirihnere snafit. Nitard. liv. IV. à la fin.

(6) Rem publicam penities annulavit. Ibid. (7) Voyez le liv. XXX. chap. XIII.
(8) Hincmar, lett. premiere à Louis le begne.

(9) Voyez le fragment de la chronique du monastere de S. Serge d'Angers, dans Duchesue, tom. II. p. 401.

pour de l'argent : & le premier conseil que Hinc. mar donna à Louis le begue, c'est de demander, dans une assemblée, de quoi soutenir les dépenfes de sa maison.

### CHAPITRE XXIII.

### Continuation du même sujet.

I z clergé eut sujet de se repentir de la protec. tion qu'il avoit accordée aux enfans de Louis le débonnaire. Ce prince, comme j'ai dit, n'avoit jamais donné (1) de préceptions des biens de l'église aux laics: mais bientôt Lothaire en Italie, & Pépin en Aquitaine, quitterent le plan de Charlemagne, & reprirent celui de Charles Martel. Les ecclésiastiques eurent recours à l'empereur contre ses enfans: mais ils avoient affoibli eux-mêmes l'autorité qu'ils réclamoient. En Aquitaine, on eut quelque condescendance; en Italie; on n'obéit pas.

Les

(1) Voyez ce que disent les évêques dans le synode de

l'an 845, apud Tendonis villam, art. 4.

(2) Voyez le synode de l'an 845, apud Tendonis villam, art. 3 & 4. qui décrit très - bien l'état des choses; auffibien que celui de la même année tenu au palais de Vernes, art. 12; & le synode de Beauvais encore de la même année, art. 3,4 & 6; & le capitulaire in villà Spar-nato, de l'an 846. art. 20; & la lettre que les évêques affemblés à Rheims écrivirent, l'an 858. à Louis le Germanique, art. 8.

(3) Voyez le capitulaire in villà Sparnaco, de l'an 846. La noblesse avoit irrité le roi contre les évêques, de sorte qu'il les chassa de l'assemblée : on choisit quelques canons des synodes, & on leur déclara que ce seroient les seuls qu'on observeroit; on ne leur accorda que ce qu'il étoit impossible de leur refuser. Voyez les articles 20, 21 & 22.

Les guerres civiles, qui avoient troublé la vie de Louis le débonnaire, furent le germe de celles qui suivirent sa mort. Les trois freres, Lothaire, Louis & Charles, chercherent, chacun de leur côté, à attirer les grands dans leur parti, & à se faire des créatures. Ils donnerent, à ceux qui voulurent les fuivre, des préceptions des biens de l'église; &, pour gagner la noblesse, ils lui livrerent le clergé.

On voit, dans les capitulaires (2), que ces princes furent obligés de céder à l'importunité des demandes, & qu'on leur arracha souvent ce qu'ils n'auroient pas voulu donner: on y voit que le clergé se croyoit plus opprimé par la noblesse que par les rois. Il paroît encore que Charles le chauve (3) fut celui qui attaqua le plus le patrimoine du clergé; soit qu'il fût le plus irrité contre lui, parce qu'il avoit dégradé son pere à fon occasion: soit qu'il fût le plus timide. Quoi qu'il en foit, on voit, dans les capitulaires (4), des

Voyez aussi la lettre que les évêques assemblés écrivirent, l'an 858. à Louis le Germanique, art, 8; & l'édit de

Pilles, de l'an 864 art. 5.
(4) Voyez le même capitulaire de l'an 846. in villà Sparnaco. Voyez aussi le capitulaire de l'assemblée tenue apud Marfram, de l'an 847, arc. 4, dans laquelle le clergé se retrancha à demander qu'on le remit en possession de tout ce dont il avoit joui sous le regne de Louis le débonnaire. Voyez aussi le capitulaire de l'an 851. apud Marsham, art. 6 & 7, qui maintient la noblesse & le clergé dans leurs possessions: & celui apud Bonoium, de l'an 856, qui est une remontrante des evêques au roi, sur ce que les maux, après tant de loix faites, n'avoient pas été réparés; & enfin la lettre que les évêques assemblés à Rheims écrivirent , l'an 858 , à Louis le Germanique , art. 8.

des querelles continuelles entre le clergé qui demandoit ses biens, & la noblesse qui resusoit, qui éludoit, ou qui différoit de les rendre; & les rois entre deux.

C'est un spectacle digne de pitié, de voir l'état des choses en ces tems-là. Pendant que Louis le débonnaire faisoit aux églises des dons immenses de ses domaines, ses ensans distribuoient les biens du clergé aux laïcs. Souvent la même main qui fondoit des abbayes nouvelles, dépouilloit les anciennes. Le clergé n'avoit point un état fixe. On lui ôtoit; il regagnoit: mais la couronne perdoit toujours.

Vers la fin du regne de Charles le chauve, & depuis ce regne, il ne fut plus guere question des démêlés du clergé & des laïes sur la restitution des biens de l'église. Les évêques jetterent bien encore quelques soupirs dans leurs remontrances à Charles le chanve, que l'on trouve dans le capitulaire de l'an 856, & dans la lettre (1) qu'ils écrivirent à Louis le Germanique l'an 858: mais ils proposoient des choses, & ils réclamoient des promesses tant de sois éludées, que l'on voit qu'ils

(1) Art 8.

(2) Voyez le capitulaire de l'an 851. art. 6 & 7.
(3) Charles le chance, dans le fynode de Soiffons, dit
, qu'il avoit promis aux évêques de ne plus donner de préceptions des bienes de l'écliques de ne plus donner de pré-

,, ceptions des biens de l'églife's. Capitul, de l'an 853. art.

11. édit. de Baluze, tom. II. p 56. § (4) Voyez dans Nitard, liv. IV. comment, aprés la fuire de Lothaire, les rois Louis & Charles consulterent les évêques, pour sçavoir s'ils pourroient prendre & partager le royaume qu'il avoit abandonné. En effet, comme les évêques formoient entre eux un corps plus uni que les leudes, il convenoit à ces princes d'assurer leurs droits par qu'ils n'avoient aucune espérance de les obtenir.

Il ne fut plus question (2) que de réparer en général les torts faits dans l'église & dans l'état. Les rois s'engageoient de ne point ôter aux leudes leurs hommes libres, & de ne plus donner les biens ecclésiastiques par des préceptions (3): de forte que le clergé & la noblesse parurent s'unir d'intérêts.

Les étranges ravaces des Normands, comme i'ai dit, contribuerent beaucoup à mettre fin à ces querelles.

Les rois tous les jours moins accrédités, & par les causes que j'ai dites & par celles que je dirai, crurent n'avoir d'autre parti à prendre que de se mettre entre les mains des ecclésiastiques. Mais le clergé avoit affoibli les rois, & les rois avoient affoibli le clergé.

En vain Charles le chauve & ses successeurs appellerent-ils le clergé (4) pour foutenir l'état, & en empêcher la chûte; en vain se servirent-ils (5) du respect que les peuples avoient pour ce corps, pour maintenir celui qu'on devoit avoir

une résolution des évêques, qui pourroient engager tous les

autres seigneurs à les suivre.

autres leigheuts à les luivre.

(5) Voyez le capitulaire de Charles le chanve. apud Saponarias, de l'an 859 art 3. , Venilon , que j'avois fait
,, archevêque de Sens, m'a facré; & je ne devois être chasté
,, du royaume par personne, saltem sine audientià & ju,, dicto episcoperum, quorum ministrio in regem sum conse, cratus, & qui throni dei sunt disti, in quibus deus sedet, 25, & per quos sua decernit judicia ; quorum paternis correc-25, tionibus & castigatoriis judiciis me subdere sui paratus, & a, in presenti sum subdicus".

pour eux; en vain chercherent-ils (1) à donner de l'autorité à leurs loix par l'autorité des canons: en vain joignirent-ils les peines eccléfiastiques (2) aux peines civiles; en vain, pour contrebalancer l'autorité du comte, donnerent-ils (3) à chaque évêque la qualité de leur envoyé dans les provinces: il fut impossible au clergé de réparer le mal qu'il avoit fait; & un étrange malheur, dont je parlerai bientôt, fit tomber la couronne à terre.

#### CHAPITRE XXIV.

Que les hommes libres furent rendus capables de posseder des fiefs.

J'AI dit que les hommes libres alloient à la guerte sous leur comte, & les vassaux sous leur feigneur. Cela faisoit que les ordres de l'état se balancoient les uns les autres; &, quoique les leudes eussent des vassaux sous eux, ils pouvoient être contenus par le comte, qui étoit à la tête de tous les hommes libres de la monarchie.

D'abord (4), ces hommes libres ne purent pas se recommander pour un fief, mais ils le purent dans la suite; & je trouve que ce changement se fit dans le tems qui s'écoula depuis le regne de Gontran jusqu'à celui de Charlemagne. Je le prou-

ve

1,2,3,4 & 7.
(2) Voyez le fynode de Pistes, de l'an 862. art. 4; & le capitulaire de Carloman & de Louis II, apud Vernis Palatium, de l'an 883. art. 4 & 5.

<sup>(1)</sup> Voyez le capitulaire de Charles le chanve, de Carifiaco, de l'an 857. édit. de Balnze, tom. II. pag. 88. art.

ve par la comparaison qu'on peut faire du traité d'Andely (5) passé entre Gontran, Childebers & la reine Brunehault, & le partage (6) fait par Charlemagne à ses enfans, & un partage pareil fait par Louis le débonnaire. Ces trois actes contiennent des dispositions à peu près pareilles à l'égard des vassaux; &, comme on y regle les mêmes points, & à peu près dans les mêmes circonstances, l'esprit & la lettre de ces trois traités fe trouvent à peu près les mêmes à cet égard.

Mais, pour ce qui concerne les hommes libres, il s'y trouve une différence capitale. Le traité d'Andely ne dit point qu'ils pussent se recommander pour un fief; au lieu qu'on trouve, dans les partages de Charlemagne & de Louis le débonnaire, des clauses expresses pour qu'ils pusfent s'y recommander: ce qui fait voir que, depuis le traité d'Andely, un nouvel usage s'introduisoit, par lequel les hommes libres étoient devenus capables de cette grande prérogative.

Cela dut arriver, lorsque Charles Muriel ayant distribué les biens de l'église à ses soldats, & les ayant donnés, partie en fief, partie en alleu, il se fit une espece de révolution dans les loix séo. dales. Il est vraisemblable que les nobles qui avoient déjà des fiefs trouverent plus avantageux

<sup>(3)</sup> Capitulaire de l'an 876, fous Charles le chanve, in Smodo Pontigonensi, édit. de Baiuze, art. 12.

(4) Voyez ce que j'ai dit ci-dessus au liv. XXX. chap.

<sup>(4)</sup> voyez le que j'ai de crucinis au ilv. Exist espedernier, vers la fin.
(5) De l'an 587, dans Grégoire de Teurs, liv. IX.
(6) Voyez le chapitre suivant, où je parle plus au long de ces partages, & les notes où ils sont cités.

de recevoir les nouveaux dons en alleu, & que les hommes libres se trouverent encore trop heureux de les recevoir en sief.

### CHAPITRE XXV.

CAUSE PRINCIPALE DE L'AFFOIBLISSE. MENT DE LA SECONDE RACE.

### Changement dans les alleux.

CHARLEMAGNE, dans le partage (1) dont j'ai parlé au chapitre précédent, régla qu'après sa mort les hommes de chaque roi recevroient des bénéfices dans le royaume de leur roi, & non dans le royaume (2) d'un autre; au lieu qu'on conserveroit ses alleux dans quelque royaume que ce fût. Mais il ajoute (3) que tout homme libre pourroit, après la mort de son seigneur, se recommander pour un fief dans les trois royaumes, à qui il voudroit, de même que celui qui n'avoit jamais eu de seigneur. On trouve les mêmes dispositions dans le partage (4) que fit

(1) De l'an 806, entre Charles, Pépin & Louis. Il est rapporté par Goldafte & par Baluze, tom 1. p. 439.

(2) Art. 9. pag. 443. Ce qui est conforme au traité d'Andely, dans Grégoire de Tours, liv. IX.
(3) Art. 10. Et il n'est point parlé de ceci dans le traité d'Andely.

(4) Dans Baluze, tom. I. pag. 174. Licentiam habeat unufquifque liber homo qui feniorem non habuerit, cuicumque ex his tribus fratribus voluerit, se commendandi , art. 9. Voyez auffi le partage que fit le meme empereur, l'an 837. art. 6. édit. de Baluze, p. 686.

t. 6. édit. de *B.susze*, p. 000. (5) Del'an 811. édit. de *Balaze*, tom. I. pag. 486. art. 7 &&

fit Louis le débonnaire à ses enfans, l'an 817.

Mais, quoique les hommes libres se recommandassent pour un fief, la milice du comte n'en étoit point affoiblie: il falloit toujours que l'homme libre contribuat pour son alleu, & préparat des gens qui en fissent le service, à raison d'un homme pour quatre manoirs; ou bien qu'il préparât un homme qui servit pour lui le fief: & quelques abus s'étant introduits là-dessus, ils furent corrigés, comme il paroît par les constitutions (5) de Charlemagne, & par celle (6) de Pápin roi d'Italie, qui s'expliquent l'une l'autre.

Ce que les historiens ont dit, que la bataille de Fontenay causa la ruine de la monarchie, est très-vrai: mais qu'il me foit permis de jetter un coup d'œil, sur les funestes conséquences de cet-

te journée.

Quelque tems après cette bataille, les trois freres, Lothaire, Louis & Charles, firent un traité (7) dans lequel je trouve des clauses qui durent changer tout l'état politique chez les François.

Dans l'annonciation (3) que Charles fit au peuple de la partie de ce traité qui le concernoit, il

dit

III. tit. 9. ch. IX. (7) En l'an 847, rapporté par Anbert le Mire & Baluze, tom. II. p. 42, conventus apud Marsnam.

(8) Admuntiatio.

<sup>&</sup>amp; 8; & ceile de l'an 812. Ibid. p. 490. art. 1. Ut om-nis liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, habet, ipse se preparet, & ip-se in hostem pergat, sive com seniore suo, &cc. Voyez auffi le capitulaire de l'an Soy. Edition de Baluze, tom. I. pag. 458. (6) De l'an 793, inférée dans la loi des Lombards, liv.

### 62 DE L'ESPRIT DES LOIX,

dit que (1) tout homme libre pourroit choisir pour seigneur qui il voudroit, du roi ou des autres feigneurs. Avant ce traité, l'homme libre pouvoit se recommander pour un fief: mais son alleu restoit toujours sous la puissance immédiate du roi, c'est-à-dire, sous la jurisdiction du com. te; & il ne dépendoit du seigneur, auquel il s'étoit recommandé, qu'à raison du fief qu'il en avoit obtenu. Depuis ce traité, tout homme libre put soumettre son alleu au roi, ou à un autre feigneur, à fon choix. Il n'est point question de ceux qui se recommandoient pour un sief, mais de ceux qui changeoient leur alleu en fief, & fortoient, pour ainsi dire, de la jurisdiction civile, pour entrer dans la puissance du roi, ou du seigneur qu'ils vouloient choisir.

Ainfi ceux qui étoient autrefois nuement fous la puissance du roi, en qualité d'hommes libres sous le comte, devinrent insensiblement vassaux les uns des autres; puisque chaque homme libre pouvoit choisir pour seigneur qui il vouloit, ou du roi, ou des autres seigneurs.

2°. Qu'un homme changeant en fief une terre qu'il possédoit à perpétuité, ces nouveaux fiess ne pouvoient plus être à vie. Aussi voyons-nous,

(1) Ut unusquisque liber home in nostro regno seniorem quem voluerit, in nobis & in nostris sidelibus, accipiat, art. 2. de l'annonciation de Charles.

(2) Capitulaire de l'an 877. tit. 53. art. 9 & 10; apna Carifiacum: Similiter & de nostris vassallis ficiendum est, &c. Ce capitulaire se rapporte à un autre de la même année & du même lieu, art. 3.

(3) Capitulaire d'Aix-la-Chapelle, de l'an 813. art. 16.

(3) Capitulaire d' Aix-la-Chapelle, de l'an 813. art. 16. Suid nullus seniorem suum dimittat, fosequam ab eo accepun moment après, une loi (2) générale pour donner les fiefs aux enfans du possesseur : elle est de Charles le chauve, un des trois princes qui contracterent.

Ce que j'ai dit de la liberté qu'eurent tous les hommes de la monarchie, depuis le traité des trois freres, de choisir pour seigneur qui ils vouloient, du roi ou des autres seigneurs, se confirme par les actes passés depuis ce tems-là.

Du tems de (3) Charlemagne, lorsqu'un vassal avoit reçu d'un seigneur une chose, ne vasst-elle qu'un sou, il ne pouvoit plus le quitter. Mais, sous Charles le chauve, les vassaux purent (4) impunément suivre leurs intérêts ou leur caprice: & ce prince s'exprime si fortement là-dessus, qu'il semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté, qu'à la restreindre. Du tems de Charlemagne, les bénésices étoient plus personnels que réels; dans la suite, ils devinrent plus réels que personnels.



CHA-

sit valente solidum unnm. Et le capitulaire de Pépin, de

l'an 783. art. 5.

(4) Voyez le capitulaire de Caristisco, de l'an 856, arc, 10 & 13, édit. de Baluze, tom. II. pag. 83, dans lequel le roi & les seigneurs ecclésassiques & laics convintent de ceci: Et si aliquis de vobis sit ens suns senoratus non placet, & illi simulat ad alium seuiorem melius quam ad illum acaptare possit, veniat ad illum & isse transpille & pacifico animo donet illi commeatum... & quòd dens illi onspicit ad alium senisses acaptare potucii, pacificè habeats.

Changement dans les fiefs.

TL n'arriva pas de moindres changemens dans les fiefs que dans les alleux. On voit, par le capitulaire (1) de Compiegne, fait sous le roi Pépin. que ceux à qui le roi donnoit un bénéfice donnoient eux-mêmes une partie de ce bénéfice à divers vassaux; mais ces parties n'étoient point distinguées du tout. Le roi les ôtoit, lors. qu'il ôtoit le tout; &, à la mort du leude, le vassal perdoit aussi son arriere-fief; un nouveau bénéficiaire venoit, qui établissoit aussi de nouveaux arriere-vassaux. Ainsi l'arriere-fief ne dépendoit point du fief; c'étoit la personne qui dépendoit. D'un côté, l'arriere-vassal revenoit au roi, parce qu'il n'étoit pas attaché pour toujours au vassal; & l'arriere-fief revenoit de même au roi, parce qu'il étoit le fief même, & non pas une dépendance du fief.

Tel étoit l'arriere-vasselage, lorsque les fiess étoient amovibles; tel il étoit encore, pendant que les fiess furent à vie. Cela changea, lorsque les fiess passerent aux héritiers, & que les arriere-fiess y passerent de même. Ce qui relevoit du roi immédiatement n'en releva plus que médiatement; & la puissance royale se trouva, pour ainsi dire, reculée d'un degré, quelquesois de deux, & souvent davantage.

On

<sup>(1)</sup> De l'az 757, art. 6. édit. de Baluze, pag. 181. (2) Liv. 1. chap. I.

On voit, dans les livres (2) des fiefs, que, quoique les vassaux du roi pussent donner en fief, c'est-à-dire, en arriere-fief du roi, cependant ces arriere-vassaux ou petits vavasseurs ne pouvoient pas de même donner en fief; de forte que ce qu'ils avoient donné, ils pouvoient toujours le reprendre. D'ailleurs, une telle concession ne passoit point aux ensans comme les fiefs, parce qu'elle n'étoit point censée faite selon la loi des fiefs.

Si l'on compare l'état où étoit l'arriere - vasselage, du tems que les deux sénateurs de Milan écrivoient ces livres, avec celui où il étoit du tems du roi *Pépin*, on trouvera que les arrierefies conserverent plus long-tems (3) leur nature primitive, que les fiess.

Mais, lorsque ces sénateurs écrivirent, on avoit mis des exceptions si générales à cette regle, qu'elles l'avoient presque anéantie. Car si celui (4) qui avoit reçu un fief au petit vavasseur l'avoit suivi à Rome dans une expédition, il acquéroit tous les droits de vatsal: de même, s'il avoit donné de l'argent au petit vavasseur pour obtenir le fief, celui-ci ne pouvoit le lui ôter, ni l'empêcher de le transmettre à son sils, jusqu'à ce qu'il lui eût rendu son argent. Ensin, cette regle (5) n'étoit plus suivie dans le sénat de Milan.



CHA:

<sup>(3)</sup> Au moins en Italie & en Allemagne. (4) Liv. I des fiefs, ch. I. (5) Ibid.

Autre changement arrivé dans les fiefs.

Du tems de Charlemagne (1), on étoit obligé. fous de grandes peines, de se rendre à la convocation, pour quelque guerre que ce fût; on ne recevoit point d'excuses: & le comte qui auroit exempté quelqu'un auroit été puni lui-même. Mais le traité des trois freres (2) mit là-desfus une restriction (3) qui tira, pour ainsi dire, la noblesse de la main du roi; on ne sut plus te. nu de suivre le roi à la guerre, que quand cette guerre étoit défensive. Il fut libre, dans les au tres, de suivre son seigneur, ou de vaquer à ses affaires. Ce traité se rapporte à un autre, fait (4) cinq ans auparavant entre les deux freres Charles le chauve & Louis roi de Germanie, par lequel ces deux freres dispenserent leurs vassaux de les suivre à la guerre, en cas qu'ils fissent quelqu'entreprise l'un contre l'autre; chose que les deux princes jurerent, & qu'ils firent jurer aux deux armées.

La mort de cent mille François à la bataille de Fon-

(1) Capitulaire de l'an 802. art. 7. édit. de Baluze, pag. 365.

(2) Annd Marfnam, l'an 847. édit. de Baluze, p. 42. (2) Volumus ut cujuscumque nostrum homo, in cujuscumque regno fit , cum seniore suo in hostem , vel aliis suis utilitatibus, pergat; nist talis regni invasio quam Lamtuveri

dieunt, quod absit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad cam repelleadam communiter pergat, art. 5. ibid. pag. 44.

(4) Apud Argentoratum, dans Baluze, capitulaires, tom.

II. pag. 39.

Fontenay fit penser à ce qui restoit encore de noblesse, que, par les querelles particulieres de fes rois fur leur partage, elle feroit enfin exterminée; & que leur ambition & leur jalousie feroit verser tout ce qu'il y avoit encore de sang à répandre (5). On fit cette loi, que la noblesse ne seroit contrainte de suivre les princes à la guerre, que lorsqu'il s'agiroit de défendre l'état contre une invasion étrangere. Elle sut en usage (6) pendant plusieurs siecles.

### CHAPITRE XXVIII.

Changemens arrivés dans les grands offices & dans les fiefs.

IL sembloit que tout prit un vice particulier, & se corrompit en même-tems. J'ai dit que, dans les premiers tems, plusieurs fiefs étoient aliénés à perpétuité; mais c'étoient des cas particuliers, & les fiefs en général conservoient toujours leur propre nature; &, fi la couronne avoit perdu des fiefs, elle en avoit substitué d'autres. J'ai dit encore que la couronne n'avoit jamais aliéné les grands offices à perpétuité (7). Mais

(5) Effectivement, ce fut la noblesse qui fit ce traité. Voyez Nitard, liv. IV.

(6) Voyez la loi de Guy roi des Romains, parmi celles qui ont été ajoutées à la loi falique & à celle des Lombards, tit. 6. S. 2, dans Echard.

(7) Des auteurs ont dit que la comté de Toulouse avoit été donnée par Charles Martel, & passa d'héritier en héritier jusqu'au dernier Raymond: mais, si cela est, ce sue l'effet de quelques circonstances qui purent engager à choisir les comtes de Toulouse parmi les ensans du dernier posfeffeur.

Mais Charles le chauve sit un réglement général, qui affecta également & les grands offices & les fiefs: il établit, dans ses capitulaires, que les comtés (1) seroient données aux enfans du comte; & il voulut que ce réglement eût encore lieu pour les tiefs.

On verra, tout à l'heure, que ce réglement reçut une plus grande extension; de forte que les grands offices & les fiefs passerent à des parens plus éloignés. Il suivit de là que la plupart des seigneurs, qui relevoient immédiatement de la couronne, n'en releverent plus que médiatement. Ces comtes, qui rendoient autrefois la justice dans les plaids du roi; ces comtes, qui menoient les hommes libres à la guerre, se trouverent entre le roi & ses hommes libres; & la puissance fe trouva encore reculée d'un degré.

Il y a plus; il paroît, par les capitulaires (2), que les comtes avoient des bénéfices attachés à leurs comtés, & des vassaux sous eux. Quand les comtés furent héréditaires, ces vassaux du comte ne furent plus les vassaux immédiats du roi : les bénéfices attachés aux comtés ne furent plus les bénéfices du roi; les comtes devinrent plus puissans, parce que les vassaux qu'ils avoient déjà les mirent en état de s'en procurer d'autres.

Pour bien sentir l'affoiblissement qui en résulta

(1) Voyez son capitulaire, de l'an 877. tit. 53. art. 9 & 10, apud Carifiacum. Ce capitulaire le rapporte à un autre de la même année & du même lieu, art. 3.

(2) Le capitulaire III, de l'an 812. art. 7; & celui de l'an 815. art. 6, sur les Espagnols; le recueil des capitu-laires, liv. V. art. 228; & le capitulaire de l'an 869. à la fin de la seconde race, il n'y a qu'à voir ce qui arriva au commencement de la troisieme, où la multiplication des arriere-fiefs mit les grands vassaux au désespoir.

C'étoit une coutume (3) du royaume, que, quand les ainés avoient donné des partages à leurs cadets, ceux-ci en faisoient hommage à l'ainé; de maniere que le seigneur dominant ne les tenoit plus qu'en arriere-fiefs. Philippe Auguste, le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne, de faint Paul, de Dampierre, & autres feigneurs, déclarerent (4) que dorénavant, foit que le fief fût divifé par succession ou autrement, le tout reléveroit toujours du même seigneur, sans aucun seigneur moyen. Cette ordonnance ne sut pas généralement suivie; car, comme j'ai dit ailleurs, il étoit impossible de faire, dans ces temslà, des ordonnances générales: mais plusieurs de nos coutumes se réglerent là-dessus.

### CHAPITRE XXIX.

De la nature des fiefs depuis le regne de CHARLES LE CHAUVE.

J'AI dit que Charles le chauve voulut que, quand le possesseur d'un grand office ou d'un fief laifseroit en mourant un fils, l'office ou le fief lui fût

(3) Voyez l'ordonnance de Philippe Auguste, de l'an

1209, dans le nouveau reçueil.

art. 2; & celui de l'an 877. art. 13, édit. de Baluze. (3) Comme il paroît par Othon de Friffingne , des gestes de Fréderic, liv. II. chap. XXIX.

fût donné. Il feroit difficile de suivre le progrès des abus qui en résulterent, & de l'extension qu'on donna à cette loi dans chaque pays. Je trouve, dans les livres (1) des fiefs, qu'au commencement du regne de l'empereur Conrad II, les fiefs, dans les pays de sa domination, ne passoient point aux petits-fils; ils passoient seulement à celui des enfans (2) du dernier possesseur que le seigneur avoit choisi: ainsi les fiess furent donnés par une espece d'élection, que le seigneur fit entre ses enfans.

l'ai expliqué, au chapitre XVII de ce livre. comment, dans la seconde race, la couronne se trouvoit à certains égards élective, & à certains égards héréditaire. Elle étoit héréditaire, parce qu'on prenoit toujours les rois dans cette race; elle l'étoit encore, parce que les enfans succédoient: elle étoit élective, parce que le peuple choisissoit entre les enfans. Comme les choses vont toujours de proche en proche, & qu'une loi politique a toujours du rapport à une autre loi politique, on suivit (3) pour la succession des fiefs, le même esprit que l'on avoit suivi pour la succession à la couronne. Ainsi les fiefs passerent aux enfans, & par droit de succession & par droit d'élection; & chaque fief se trouva, comme la couronne, électif & héréditaire.

Ce droit d'élection, dans la personne du seigneur

(1) Liv. I. tit. 1.

(3) Au moins en Italie & en Allemagne.

<sup>(2)</sup> Sic progessum est, ut ad filios deveniret in quem dominus hoc vellet beneficium confirmare, ibid.

<sup>(4)</sup> Quod hodie ita ftabilitum eft, nt ad ownes aqualiter veniat,

gneur, ne subsistoit (4) pas du tems des auteurs (5) des livres des siefs, c'est-à-dire, sous le regne de l'empereur *Frédéric I*.

### CHAPITRE XXX.

Continuation du même sujet.

L'est dit, dans les livres des siefs (6), que, quand l'empereur Conrad partit pour Rome, les sideles qui étoient à son service lui demanderent de faire une loi pour que les siefs, qui passoient aux ensans, passassent aussi passoient aux ensans, passassent aussi aux petits-ensans; & que celui dont le frere étoit mort sans héritiers légitimes, pût succéder au sief qui avoit appartenu à leur pere commun: cela sut accordé.

On y ajoute, & il faut se souvenir que ceux qui parlent vivoient (7) du tems de l'empereur Frédéric I, ,, que les anciens jurisconsultes (8) ,, avoient toujours tenu que la succession des ,, fiess en ligne collatérale ne passoit point audelà des freres germains; quoique, dans des ,, tems modernes, on l'eût portée jusqu'au septieme degré; comme, par le droit nouveau, ,, on l'avoit portée en ligne directe jusqu'à l'infini". C'est ainsi que la loi de Conrad reçut peu à peu des extensions.

Toutes ces choses supposées, la simple lecture de

veniat, liv. I des fiefs, tit. 1.

<sup>(5)</sup> Gerardns Niger, & Aubertus de Orto. (6) Liv. I des fiefs, tit. 1.

<sup>(6)</sup> Liv. I des fiefs, tit. 1.
(7) Cnjas l'a très-bien prouvé.
(8) Liv. I des fiefs, tit. 1.

de l'histoire de France fera voir que la perpétuité des fiefs s'établit plutôt en France qu'en Allemagne. Lorfque l'empereur Charles I commença à régner en 1024, les choses se trouverent encore en Allemagne comme elles étoient déjà en France sous le regne de Charles le chauve, qui mourut en 877. Mais en France, depuis la regne de Charles le chauve, il fe fit de tels changemens, que Charles le simple se trouva hors d'état de disputer à une maison étrangere ses droits incontestables à l'empire; & qu'enfin, du tems de Hugues Capet, la maison régnante, dépouillée de tous ses domaines, ne put pas même soutenir la couronne.

La foiblesse d'esprit de Charles le chauve mit en France une égale foiblesse dans l'état. Mais, comme Louis le Germanique son frere, & quelques uns de ceux qui lui succéderent, eurent de plus grandes qualités, la force de leur état se soutint plus long-tems.

Que dis-je? Peut-être que l'humeur flegmatique, &, si j'ose le dire, l'immutabilité de l'esprit de la nation Allemande, réfista plus longtems que celui de la nation Françoise à cette disposition des choses qui faisoit que les siefs, comme par une tendance naturelle, se perpétuoient dans les familles.

l'ajoute que le royaume d'Allemagne ne fut pas dévasté, &, pour ainsi dire, anéanti, comme le fut celui de France, par ce genre particulier de guerre que lui firent les Normands & les Sarrafins. Il y avoit moins de richesses en Allemagne, LIV. XXXI. CHAP. XXXI.

magne, moins de villes à faccager, moins de côtes à parcourir, plus de marais à franchir, plus de forêts à pénétrer. Les princes, qui ne virent pas à chaque instant l'état prêt à tomber, eurent moins besoin de leurs vassaux, c'est-à-dire. en dépendirent moins. Et il y a apparence que, si les empereurs d'Allemagne n'avoient été obligés de s'aller faire couronner à Rome, & de faire des expéditions continuelles en Italie, les fiefs aurojent conservé plus long-tems chez eux leur nature primitive.

### CHAPITRE XXXI.

Comment l'empire sortit de la maison de CHARLE. MAGNE.

I 'EMPIRE qui, au préjudice de la branche de Charles le chauve, avoit déjà été donné aux (1) bâtards de celle de Louis le Germanique, paffa encore dans une maison étrangere, par l'élection de Conrad, duc de Franconie, l'an 912. La branche qui régnoit en France, & qui pouvoit à peine disputer des villages, étoit encore moins en état de disputer l'empire. Nous avons un accord passé entre Charles le simple & l'empereur Henri I, qui avoit succèdé à Conrad. On l'appelle le pacte de Bonn (2). Les deux princes se rendirent dans un navire qu'on avoit placé au milieu

<sup>(1)</sup> Arnoul, & son fils Louis IV. (2) De l'an 926, rapporté par Aibert le Mire, cod. donationum plarum, chap. XXVII.

## 74 DE L'ESPRIT DES LOIX,

lieu du Rhin, & se jurerent une amitié éternelle. On employa un mezzo termine assez bon. Charles prit le titre de roi de la France occidentale, & Henri celui de roi de la France orientale. Charles contracta avec le roi de Germanie, & non avec l'empereur.

### CHAPITRE XXXII.

Comment la couronne de France passa dans la maison de Hugues Capet.

T 'HE'RE'DITE' des fiefs, & l'établissement général des arrière-fiefs, éteignirent le gouvernement politique, & formerent le gouvernement féodal. Au lieu de cette multitude innombrable de vassaux que les rois avoient eus, ils n'en eurent plus que quelques-uns, dont les autres dé. pendirent. Les rois n'eurent presque plus d'autorité directe : un pouvoir qui devoit passer par tant d'autres pouvoirs, & par de si grands pouvoirs, s'arrêta ou se perdit avant d'arriver à son terme. De si grands vassaux n'obéirent plus; & ils se servirent même de leurs arrière - vassaux pour ne plus obéir. Les rois, privés de leurs do. maines, réduits aux villes de Rheims & de Laon, resterent à leur merci. L'arbre étendit trop loin ses branches, & la tête se sécha. Le royaume se trouva sans domaine, comme est aujourd'hui l'empire. On donna la couronne à un des plus puiffans vaffaux. T.es

<sup>(1)</sup> Voyez le capitulaire de Charles le chanve, de l'an 877, apud Caristaum, sur l'importance de Paris, de saint De-

Les Normands ravageoient le royaume: ils venoient sur des especes de radeaux ou de petits bâtimens, entroient par l'embouchure des rivie. res, les remontoient, & dévastoient le pays des deux côtés. Les villes d'Orléans (1) & de Paris arrêtoient ces brigands; & ils ne pouvoient avancer ni fur la Seine, ni fur la Loire. Husues Capet, qui possédoit ces deux villes, tenoit dans ses mains les deux clefs des malheureux restes du rovaume: on lui déféra une couronne qu'il étoit seul en état de défendre. C'est ainsi que depuis on a donné l'empire à la maison qui tient immobiles les frontieres des Turcs.

L'empire étoit forti de la maison de Charlemagne, dans le tems que l'hérédité des fiefs ne s'établissoit que comme une condescendance. Elle fut même plus tard (2) en usage chez les Alle. mands que chez les François: cela fit que l'empire, confidéré comme un fief, fut électif. Au contraire, quand la couronne de France fortit de la maison de Charlemagne, les fiefs étoient réelles ment héréditaires dans ce royaume : la couronne. comme un grand fief, le fut aussi.

Du reste, on a eu grand tort de rejetter sur le moment de cette révolution tous les changemens qui étoient arrivés, ou qui arriverent depuis. Tout se réduisit à deux événemens : la famille régnante changea, & la couronne fut un grand fief.

CHA.

nys & des châteaux sur la Loire, dans ces tems-là.
(2) Voyez ci-dessus le chap. XXX. pag. 71.

### CHAPITRE XXXIII.

Quelques conséquences de la perpétuité des fiefs.

L suivit, de la perpétuité des siess, que le droit d'aînesse & de primogéniture s'établit parmi les François. On ne le connoissoit point dans la premiere race (1): la couronne se partageoit entre les freres, les alleux se divisoient de même; & les siess, amovibles ou à vie, n'étant pas un objet de succession, ne pouvoient pas être un

objet de partage.

Dans la feconde race, le titre d'empereur qu'a. voit Lonis le débannaire, & dont il honora Lothai. re son fils aîné, lui fit imaginer de donner à ce prince une espece de primauté sur ses cadets. Les deux rois (2) devoient aller trouver l'empereur chaque année, lui porter des présens, & en recevoir de lui de plus grands; ils devoient conférer avec lui sur les affaires communes. C'est ce qui donna à Lothaire ces prétentions qui lui réusfirent fi mal. Quand Agobart (3) écrivit pour ce prince, il allégua la disposition de l'empereur même, qui avoit associé Lothaire à l'empire, après que, par trois jours de jeune & par la célébration des faints facrifices, par des prieres & des aumônes. Dieu avoit été consulté; que la nation lui avoit prêté ferment, qu'elle ne pouvoit point se parjurer; qu'il avoit envoyé Lothaire à Rome pour être confirmé par le pape. Il pese sur tout ce.

(2) Voyez le capitulaire de l'an 817, qui contient

<sup>(1)</sup> Voyez la loi falique & la loi des Ripuaires, au titre des alleux.

LIV. XXXI. CHAP. XXXIII. ceci, & non pas fur le droit d'aînesse. Il dit bien que l'empereur avoit défigné un partage aux cadets, & qu'il avoit préféré l'aîné: mais, en disant qu'il avoit préféré l'aîné, c'étoit dire en même-tems qu'il auroit pu préférer les cadets.

Mais, quand les siefs furent héréditaires, le droit d'aînesse s'établit dans la succession des fiefs; &, par la même raison, dans celle de la couronne, qui étoit le grand fief. La loi ancienne, qui formoit des partages, ne subsista plus : les siefs étant chargés d'un service, il falloit que le posfesseur fût en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture; & la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile.

Les fiefs passant aux enfans du possesseur, les seigneurs perdoient la liberté d'en disposer; &, pour s'en dédommager, ils établirent un droit qu'on appella le droit de rachat, dont parlent nos coutumes, qui se paya d'abord en ligne directe, & qui, par usage, ne se paya plus qu'en ligne collatérale.

·Bientôt les fiefs purent être transportés aux étrangers, comme un bien patrimonial. Cela fit naître le droit de lods & ventes, établi dans presque tout le royaume. Ces droits furent d'abord arbitraires: mais, quand la pratique d'ac. corder ces permissions devint générale, on les fixa dans chaque contrée.

Le

le premier partage que Louis le débonnaire fit entre ses

(3) Voyez fes deux lettres à ce sujet, dont l'une a pour titre de divissone imperil.

D 3

Le droit de rachat devoit se payer à chaque mutation d'héritier, & se paya même d'abord en ligne (1) directe. La coutume la plus générale l'avoit fixé à une année du revenu. Cela étoit onéreux & incommode au vassal, & affectoit, pour ainfi dire, le fief. Il obtint (2) fouvent, dans l'acte d'hommage, que le seigneur ne demanderoit plus pour le rachat qu'une certaine fomme d'argent, laquelle, par les changemens arrivés aux monnoies, est devenue de nulle importance: ainfi le droit de rachat fe trouve aujourd'hui presque réduit à rien, tandis que celui de lods & ventes a subsisté dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant ni le vassal ni ses héritiers, mais étant un cas fortuit qu'on ne devoit ni prévoir ni attendre, on ne fit point ces sortes de stipulations, & on continua à payer une certaine portion du prix.

Lorsque les fiefs étoient à vie, on ne pouvoit pas donner une partie de fon fief, pour le tenir pour toujours en arriere-fief; il eût été absurde qu'un simple usufruitier eût disposé de la propriété de la chose. Mais, lorsqu'ils devinrent perpétuels, cela fut (3) permis, avec de certaines restrictions que mirent les coutumes (4); ce

qu'on appella se jouer de son fies.

La

(1) Voyez l'ordonnance de Philippe Auguste, de l'an

(3) Mais on ne pouvoit pas abréger le fief, c'est-à-dire, en

<sup>1209,</sup> fur les fiefs. (2) On trouve, dans les chartres, plusieurs de ces convencions, comme dans le capitulaire de Vendôme, & celui de l'abbaye de S. Cyprien en Poitou, dont M. Galland, pag. 55, a donné des extraits.

70

La perpétuité des fiefs ayant fait établir le droît de rachat, les filles purent fuccéder à un fief, au défaut des mâles. Car le feigneur donnant le fief à la fille, il multiplioit les cas de fon droit de rachat, parce que le mari devoit le payer comme la femme (5). Cette disposition ne pouvoit avoir lieu pour la couronne; car, comme eile ne relevoit de personne, il ne pouvoit point y avoir de droit de rachat sur elle.

La fille de Guillaume V, comte de Toulouse, ne succéda pas à la comté. Dans la suite, Alièner succéda à l'Aquitaine, & Mathilde à la Normandie: & de droit de la succession des filles parut dans ces tems-là si bien établi, que Louis le jounc, après la dissolution de son mariage avec Aliénor, ne sit aucune difficulté de lui rendre la Guyenne. Comme ces deux derniers exemples suivirent de très-près le premier, il faut que la loi générale qui appelloit les semmes à la succession des siefs, se soit introduite plus tard (6) dans la comté de Toulouse, que dans les autres provinces du royaume.

La constitution de divers royaumes de l'Europe a suivi l'état actuel où étoient les siess dans les tems que ces royaumes ont été sondés. Les femmes ne succéderent ni à la couronne de Fran-

ce.

en éteindre une portion.

(4) Elles fixerent la portion dont on pouvoit se jouer, (5) C'est pour cela que le seigneur contraigaoit la veuve

de se remarier.

<sup>(6)</sup> La plupart des grandes maisons avoient leurs loix de succession particulieres. Voyez ce que M. de la Thanmassie-re nous dit sur les maisons du Berri.

ce, ni à l'empire; parce que, dans l'établissement de ces deux monarchies, les femmes ne pouvoient fuccéder aux fiefs: mais elles succéderent dans les royaumes dont l'établissement suivit celui de la perpétuité des fiefs, tels que ceux qui furent fondés par les conquêtes des Normands, ceux qui le furent par les conquêtes faites fur les Maures; d'autres enfin, qui, au-delà des limites de l'Allemagne, & dans des tems affez modernes, prirent en quelque façon, une seconde naissance par l'établissement du christianisme.

Quand les fiefs étoient amovibles, on les donnoit à des gens qui étoient en état de les fervir; & il n'étoit point question des mineurs: mais (1) quand ils furent perpétuels, les feigneurs prirent le fief jusqu'à la majorité, soit pour augmenter leurs profits, soit pour faire élever le pupille dans l'exercice des armes. C'est ce que nos coutumes appellent la garde-noble, laquelle est fondée sur d'autres principes que ceux de la tutelle, & en est entiérement dictincte.

Quand les fiefs étoient à vie, on se recommandoit pour un fief; & la tradition réelle, qui se

(2) On en trouve la formule dans le capitulaire I 1. de l'an 802. Voyez aussi celui de l'an 854, art. 13, & autres. .

<sup>(1)</sup> On voit, dans le capitulaire de l'année \$77, avud Carifiacum, art. 3, édit. de Baleze, tom. II, pag. 269, le moment où les rois firent administrer les fiers , pour les conserver aux mineurs; exemple qui fut suivi par les seigneurs, & donna l'origine à ce que nous appellons la garde-noble.

<sup>(3)</sup> M. Du Cange, au mot, hominium, p. 1163, & au mot fidelitas, p. 474, citc les chartres des anciens hommages, où ces différences se trouvent, & grand nombre d'autorités qu'on peut voir. Dans l'hommage, le vassal

faisoit par le sceptre, constatoit le fief, comme fait aujourd'hui l'hommage. Nous ne voyons pas que les comtes, ou même les envoyés du roi, recussent les hommages dans les provinces; & cette fonction ne se trouve pas dans les commissions de ces officiers qui nous ont été conservées dans les capitulaires. Ils faisoient bien quelquesois prêter ce serment de fidélité (2) à tous les sujets : mais ce serment étoit si peu un hommage de la nature de ceux qu'on établit depuis, que dans ces derniers, le ferment de fidélité étoit une action (3) jointe à l'hommage, qui tantôt suivoit & tantôt précédoit l'hommage, qui n'avoit point lieu dans tous les hommages, qui fut moins solemnelle que l'hommage, & en étoit entiérement distincte.

Les comtes & les envoyés du roi faisoient enco. re, dans les occasions, donner (4) aux vassaux dont la fidélité étoit suspecte une assurance qu'on appelloit firmitas; mais cette affurance ne pouvoit être un hommage, puisque les rois (5) se la donnoient entr'eux.

Que si l'abbé Suger (6) parle d'une chaire de Dagobert; où, selon le rapport de l'antiquité, les

mettoit sa main dans celle du seigneur, & juroit : le serment de fidélité le faisoit en jurant sur les évangiles. L'hom-mage se faisoit à genoux; le serment de fidélité debout. Il n'y avoit que le seigneur qui pût recevoir l'hommage; mais ses officiers pouvoient prendre le serment de sidélité. Voyez Litleton, fect. 91 & 92. Foi & hommage, c'est fidelité & hommage.

<sup>(4)</sup> Capitulaire de Charles le chauve, de l'an 860, post redieum à Confluentibus, art. 3. édit. de Baluze, p. 143.

<sup>(5)</sup> Ibid. art. I. (6) Lib. de administratione sua.

les rois de France avoient coutume de recevoir les hommages de feigneurs, il est clair qu'il em. ploie ici les idées & le langage de son tems.

Lorsque les fiefs passerent aux héritiers . la reconnoissance du vassal, qui n'étoit dans les premiers tems qu'une chose occasionnelle, devint une action réglée : elle fut faite d'une maniere plus éclatante, elle fut remplie de plus de formalités, parce qu'elle devoit porter la mémoire des devoirs réciproques du seigneur & du vassal, dans tous les âzes.

Je nourrois croire que les hommages commencerent à s'établir du tems du roi Pépin, qui est le tems où j'ai dit que plusieurs bénésices furent donnés à perpétuité: mais je le croirois avec précaution, & dans la supposition seule que les auteurs des anciennes annales (1) des Francs n'aient pas été des ignorans, qui, décrivant les cérémonies de l'acte de fidélité que Tasfillon, duc de Baviere, fit à Pépin, aient parlé (2) suivant les usages qu'ils voyoient pratiquer de leur tems.

### CHAPITRE XXXIV.

Continuation du même sujet.

QUAND les fiefs étoient amovibles ou à vie, ils n'appartenoient guere qu'aux loix politiqués ;

(3) Au titre des alleux.

<sup>(1)</sup> Anno 757, chap. XVII. (2) Tassilio venit in vassatico se commendans, per manus

sacramenta juravit multa & innumerabilia, reliquits sanc-torum manus imponens, & sidelitatem promist Pippino. Il sembleroit qu'il y auroit là un hommage & un serment de fidélité. Voyez à la page 80, la note (3).

ques; c'est pour cela que, dans les loix civiles de ces tems-là, il est fait si peu de mention des loix des fiefs. Mais, lorsqu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent se donner, se vendre, se léguer, ils appartinrent & aux loix politiques & aux loix civiles. Le fief, confidéré comme une obligation au fervice militaire, tenoit au droit politique; confidéré comme un genre de bien qui étoit dans le commerce, il tenoit au droit civil. Cela donna naiffance aux loix civiles fur les fiefs.

Les fiefs étant devenus héréditaires, les loix concernant l'ordre des successions durent être relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s'établit, malgré la disposition du droit Romain & de la loi (3) falique, cette regle du droitFrançois, propres ne remontent point (4). Il falloit que le fief fût fervi; mais un aïeul, un grand oncle, auroient été de mauvais vassaux à donner au seigneur: aussi cette regle n'eut-elle d'abord lieu que pour les fiefs, comme nous l'apprenons de Boutillier (5).

Les fiefs étant devenus héréditaires, les seigneurs, qui devoient veiller à ce que le fief fût fervi, exigerent que les filles (6) qui devoient fuccéder au fief, &, je crois, quelquefois les males, ne pussent se marier sans leur consente-

ment;

<sup>(4)</sup> Liv. IV, de fendis, tit. 59.
(5) Somme rurale, liv. I, tit. 76, p. 447.
(6) Suivant une ordonnance de sint Louis, de l'an 1246, pour conflater les coutumes d'Anjou & du Maine, ceux qui auront le bail d'une fille héritiere d'un fief donneront affurance au feigneur qu'elle ne fera mariée que de son confentement.

## 84 DE L'ESPRIT DES LOIX, &c.

ment; de forte que les contrats de mariages devinrent, pour les nobles, une disposition séodale & une disposition civile. Dans un acte pareil, fait sous les yeux du seigneur, on sit des dispositions pour la succession seture, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers: aussi les seuls nobles eurent-ils d'abord la liberté de disposer des successions sutures par contrat de mariage, comme l'ont remarqué (1) Boyer & Aufrerius (2).

Il est inutile de dire que le retrait lignager, fondé sur l'ancien droit des parens, qui est un mystere de notre ancienne jurisprudence Françoise que je n'ai pas le tems de développer, ne put avoir lieu à l'égard des siess, que lorsqu'ils de-

vinrent perpétuels.

Italiam, Italiam..... (3). Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs l'ont commencé.

(1) Décif. 155, nº. 8; & 204, nº. 38.

(2) In capell. Thol. decision 453.
(3) Æneid. liv. III, vers 523.

FIN DE L'ESPRIT DES LOIX.



# DÉFENSE DE L'ESPRIT

# LOIX.

A LA QUELLE ON A JOINT QUELQUES
ECLAIRCISSEMENS.

D 7



resultant sub

# DÉFENSE

DE

# L'ESPRIT DES LOIX.

### PREMIERE PARTIE.

On a divisé cette défense en trois parties. Dans la premiere, on a répondu aux reproches généraux qui ont été saits à l'auteur de l'esprit des loix. Dans la seconde, on répond aux reproches particuliers. La troisieme contient des réstexions sur la maniere dont on l'a critiqué. Le public va connoître l'état des choses, il pourra juger.

### I.

Quoique l'esprit des loix soit un ouvrage de pure politique & de pure jurisprudence, l'auteur a eu souvent occasion d'y parler de la religion chrétienne: il la fait de maniere à en faire sentir toute la grandeur; &, s'il n'a pas eu pour objet de travailler à la faire croire, il a cherché à la faire aimer.

Cependant, dans deux feuilles périodiques (1) qui ont paru coup fur coup, on lui a fait les plus affreuses imputations. Il ne s'agit pas moins que de sçavoir s'il est spinosiste & déiste; &, quoique

es

(1) L'une du 9 Ostobre 1749, l'autre du 16 du même

ces deux accusations soient par elles-mêmes contradictoires, on le mene sans cesse de l'une à l'autre. Toutes les deux étant incompatibles, ne peuvent pas le rendre plus coupable qu'une seule; mais toutes les deux peuvent le rendre plus odieux.

Il est donc spinosiste, lui qui, dès le premier article de son livre, a distingué le monde maté-

riel d'avec les intelligences spirituelles.

Il est donc spinossiste, lui qui, dans le second article, a attaqué l'athéisme. Ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle a produit tous les esfets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande abfurdité: car, quelle plus grande abfurdité qu'une fatalité aveugle qui a produit des êtres intelligens?

Il est donc spinossite, lui qui a continué par ces paroles: Dicu a du rapport à l'univers comme créateur & comme conservateur (1): les loix selon lesquelles il a créé sont celles selon lesquelles il conserve. Il agit selon ces regles, parce qu'il les connost; il les connost; il les connost; parce qu'il les à faites; il les a faites, parce qu'elles ont du rapport avec sa sesse & sa puissance.

Il est donc spinosiste, lui qui a ajouté: comme nous voyons que le monde (2), formé par le mouvement de la matière, & privé d'intelligence, sub-

fifte toujours, &c.

Il est donc spinossifte, lui qui a démontré (3) contre Hobbes & Spinosa, que les rapports de justice & d'équité étoient antérieurs à toutes les loix positives.

(1) Liv. I. chap. I. (2) Ibid. (3) Ibid. Il est donc spinosiste, lui qui a dit, au commencement du chapitre second: cette loi qui, en imprimant dans nous-mêmes l'idée d'un créateur, nous porte vers lui, est la premiere des loix naturche les par son importance.

Il est donc spinosiste, lui qui a combattu de toutes ses sorces le paradoxe de Bayle, qu'il vaut mieux être athée qu'idolâtre? Paradoxe dont les athées tireroient les plus dangereuses

conséquences.

Que dit-on, après des passages si formels? Et l'équité naturelle demande que le degré de preuve soit proportionné à la grandeur de l'accusation.

### PREMIERE OBJECTION.

L'auteur tombe dès le premier pas. Les loix, dans la signification la plus étendue, dit-il, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des chofes. Les loix des rapports! cela se conçoit-il? . . . Cependant l'auteur n'a pas changé la définition ordinaire des loix sans dessein. Quel est donc son but? le voici. Selon le nouveau système, il y a, entre tous les êtres qui forment ce que Pope appelle le grand tout, un enchaînement si nécessaire, que le moindre dérangement porteroit la confusion jusqu'au trône du premier être. C'est ce qui fait dire à Pope, que les choses n'ent pu être autrement qu'elles ne sont, & que tout est bien comme il est. Cela posé, on entend la signification de ce langage nouveau, que les loix sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. A quoi l'on ajoute que, dans ce sens, tous les êtres ont leurs loix; la divinité a ses loix; le monde matériel a ses loix; les intelligences supérieures à l'homme ont leurs loix; les bêtes ont leurs loix; l'homme a ses loix.

### RE'PONSE.

Les ténebres mêmes ne font pas plus obscures que ceci. Le critique a oui dire que Spinosa admettoit un principe aveugle & nécessaire qui gouvernoit l'univers ; il ne lui en faut pas davantage: dès qu'il trouvera le mot nécessaire, ce sera du spinosisme. L'auteur a dit que les loix étoient un rapport nécessaire; voilà donc du spinosisme; parce que voilà du nécessaire. Et ce qu'il y a de furprenant, c'est que l'auteur, chez le critique. se trouve spinosiste à cause de cet article, quoique cet article combatte expressément les systêmes dangereux. L'auteur a eu en vue d'attaquer le systême de Hobbes; systême terrible qui, faifant dépendre toutes les vertus & tous les vices de l'établissement des loix que les hommes se sont faites; & voulant prouver que les hommes naissent tous en état de guerre, & que la premiere loi na. turelle est la guerre de tous contre tous, renverse, comme Spinofa, & toute religion & toute morale. Sur cela, l'auteur a établi, premierement, qu'il y avoit des loix de justice & d'équité avant l'établisfement des loix positives: il a prouvé que tous les êtres avoient des loix; que, même avant leur création, ils avoient des loix possibles; que dieu lui-même avoit des loix, c'est-à-dire, les loix qu'il s'étoit faites. Il a démontré (1), qu'il étoit faux

<sup>(1)</sup> Liv. I chap. II.

faux que les hommes naquissent en état de guerre; il a fait voir que l'état de guerre n'avoit commencé qu'après l'établissement des sociétés; il a donné là-dessus des principes clairs. Mais il en résulte toujours que l'auteur a attaqué les erreurs de Hobbes, & les conséquences de celles de Spinosa; & qu'il lui est arrivé qu'on l'a si peu entendu, que l'on a pris pour des opinions de Spinosa les objections qu'il fait contre le spinossisme. Avant d'entrer en dispute, il faudroit commencer par se mettre au fait de l'état de la question; & sçavoir du moins si celui qu'on attaque est ami ou ennemi.

### SECONDE OBJECTION.

Le critique continue: sur quoi l'auteur cite Plutarque, qui dit que la loi est la reine de tous les mortels & immortels. Muis est-ce d'un payen, &c.

### REPONSE.

Il est vrai que l'auteur a cité Plutarque, qui dit que la loi est la reine de tous les mortels & immortels.

### TROISIEME OBJECTION.

L'auteur a dit, que la création, qui paroît bire un acte arbitraire, suppose des regles aussi invariables que la fatalité des athées. De ces termes, le critique conclut que l'auteur admet la fatalité des athées.

### REPONSE.

Un moment auparavant, il a détruit cette faculté par ces paroles : ceux qui ont dit qu'une fatalité

talité aveugle gouverne l'univers ont dit une grande absurdité: car quelle plus grande absurdité, qu'une fatalité aveugle qui a produit des êtres intel. ligens? De plus, dans le passage qu'on censure, on ne peut faire parler l'auteur que de ce dont il parle. Il ne parle point des causes, & il ne compare point les causes; mais il parle des effets, & il compare les effets. Tout l'article, celui qui le précéde & celui qui le suit, font voir qu'il n'est question ici que des regles du mouvement, que l'auteur dit avoir été établies par dieu: elles sont invariables, ces regles, & toute la phyfique le dit avec lui; elles font invariables, parce que dieu a voulu qu'elles fussent telles, & qu'il a voulu conserver le monde. Il n'en dit ni plus ni moins.

Je dirai toujours que le critique n'entend jas mais le fens des choses, & ne s'attache qu'aux paroles. Quand l'auteur a dit que la création, qui paroissoit être un acte arbitraire, supposoit des regles aussi invariables que la fatalité des athées; on n'a pas pu l'entendre, comme s'il disoit que la création fût un acte nécessaire comme la fata. lité des athées, puisqu'il a déjà combattu cette fatalité. De plus : les deux membres d'une comparaison doivent se rapporter; ainsi il faut absolument que la phrase veuille dire: la création, qui paroît d'abord devoir produire des regles de mouvement variables, en a d'aussi invariables que la fatalité des athées. Le critique, encore une fois, n'a vu & ne voit que les mots.

#### II.

It n'y a donc point de spinosseme dans l'esprit des loix. Passons à une autre accusation; & voyons s'il est vrai que l'auteur ne reconnoisse pas la religion révélée. L'auteur, à la fin du chapitre premier, parlant de l'homme qui est une intelligence finie, sujette à l'ignorance & à l'erreur, a dit: un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur; dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion.

Il a dit au chapitre premier du livre XXIV: je n'examinerai les diverses religions du monde, que par rapport au bien que l'on en tire dans l'état civil, soit que je parle de celle qui a sa racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont la leur sur la terre.

Il ne faudra que très-peu d'équité pour voir que je n'ai jamais prétendu faire cé ler les intérêts de la religion aux intérêts politiques, mais les unir : or , pour les unir , il faut les connoître. La religion chrétienne , qui ordonne aux bommes de s'aimer , veut fans doute que chaque peuple ait les meilleures loix politiques & les meilleures loix civiles; parce qu'elles font, après elle, le plus grand bien que les bommes puissent donner & recevoir.

Et au chapitre second du même livre: un prince qui aime la religion, & qui la craint, est un lion qui cede à la main qui le statte, ou à la voix qui l'appaise. Celui qui craint la religion, & qui la bait, est comme les bêtes sauvages qui mordent la chaîne qui les empêche de se jetter sur ceux qui passent. Celui qui n'a point du tout de religion est cet animal terrible qui ne sent sa liberté, que lors-

qu'il déchire & qu'il dévore.

Au chapitre troisieme du même livre; pendant que les princes Mabométans donnent sans cesse la mort ou la reçoivent, la religion, chez les princes chrétiens, rend les princes moins timides, & par conséquent moins cruels. Le prince compte sur ses sujets, & les sujets sur le prince. Chose admirable! la religion chrétienne, qui ne semble avoir d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonbeur dans celle-ci.

Au chapitre quatrieme du même livre: sur le caractere de la religion chrétienne & celui de la mabométane, l'on doit, sans autre examen, embras. fer l'une & rejetter l'autre. On prie de continuer.

Dans le chapitre fixieme : Mr. Bayle, après avoir insulté toutes les religions, flétrit la religion chrétienne: il ose avancer que de véritables chrétiens ne sormeroient pas un état qui pût subsister. Pourquoi non? Ce servient des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, & qui auroient un très-grand zele pour les remplir ; ils sentiroient très-bien les droits de la désense naturelle; plus ils croiroient devoir à la religion, plus ils penservient devoir à la patrie. Les principes du christianisme, bien gravés dans le cœur, seroient infiniment plus forts que ce faux bonneur des monarchies, ces vertus bumaines des républiques, & cette crainte servile des états despotiques.

Il est étonnant que ce grand bomme n'ait pas sçu distinguer les ordres pour l'établissement du christia. nisme d'avec le christianisme même; & qu'on puisse

lui

lui imputer d'avoir méconnu l'esprit de sa propre religion. Lorsque le législateur, au lieu de donner des loix, a donné des conseils; c'est qu'il a vu que ses conseils, s'ils étoient ordonnés comme des loix, seroient contraires à l'esprit des loix.

Au chapitre dixieme: si je pouvois un moment cesser de penser que je suis chrétien, je ne pourrois m'empécher de mettre la destruction de la secte de Zénon au nombre des malbeurs du genre bumain, &c. Faites abstraction des vérités révélées; cherchez dans toute la nature, vous n'y trouverez pas de plus grand objet que les Antonins, &c.

Et au chapitre treizieme: la religion païenne, qui ne défendoit que quelques crimes groffiers, qui arrétoit la main & ahandonnoit le cœur, pouvoit avoir des crimes inexpiables. Mais une religion qui envelappe toutes les passions; qui n'est pas plus jalouse des actions que des desirs & des pensées; qui ne nous tient point attachés par quelque chaîne, mais par un nombre innombrable de fils; qui laisse derriere elle la justice bumaine, & commence une autre justice; qui est faite pour mener sans cesse du repentir à l'amour, & de l'amour au repentir; qui met entre le juge & le criminel un grand médiateur, entre le juste & le médiateur un grand juge: une telle religion ne doit point avoir de crimes inexpiables. Mais, quoiqu'elle donne des craintes & des espérances à tous, elle fait assez sentir que, s'il n'y a point de crime qui, par sa nature, soit inexpiable, toute une vie peut l'être; qu'il seroit très. dangereux de tourmenter la miséricorde par de nouveaux crimes & de nouvelles expiations; qu'in. quiets

quiets fur les anciennes dettes, jamais quittes envers le seigneur, nous devons craindre d'en contracter de nouvelles, de combler la mesure, & d'aller jusqu'au terme où la bonté paternelle sinit.

Dans le chapitre dix-neuvieme, à la fin, l'auteur, après avoir fait fentir les abus de diverses religions païennes, sur l'état des ames dans l'autre vie, dit: ce n'est pas assez, pour une religion, d'établir un dogme; il faut encore qu'este le dirige: c'est ce qu'a fait admirablement bien la religion chrétienne, à l'égard des dogmes dont nous partons. Elle nous sait espèrer un état que nous croyons, non pas un état que nous sentions ou que nous connoissions: tout, jusqu'à la résurrection des corps, nous mene à des idées spirituelles.

Et au chapitre vingt-sixieme, à la sin: il suit de-là qu'il est presque toujours convenable qu'une religion ait des dogmes particuliers, & un culte général. Dans les loix qui concernent les pratiques du culte, il faut peu de détails; par exemple, des mortiscations, & non pas une certaine mortiscation. Le christianisme est plein de bon sens: l'abstinence est de droit divin; mais une abstinence particuliere est de droit de police, & on peut la changer.

Au chapitre dernier, livre vingt-cinquieme: mais il n'en réfulte pas qu'une religion apportée dans un pays très-éloigné, & totalement différent de climat, de loix, de mœurs & de manieres, ait tout le succès que sa sainteté devroit lui promettre.

Et au chapitre troisieme du livre vingt-quatrieme: c'est la religion chrétienne qui, malgré la grandeur de l'empire & le vice du climat, a empéché

le despotisme de s'établir en Ethiopie, & a porté au milieu de l'Afrique les mœurs de l'Europe & ses loix, &c.... Tout près de-li, on voit le mabométisme faire ensermer les ensans du roi de Sennar: à su mors, le conseil les envoie égorger, en saveur de celui qui monte sur le trône.

Que, d'un côté, l'on se mette devant les yeux les massacres continuels des rois & des ches Grees & Romains; &, de l'autre, la destruction des peuples & des villes par ces mêmes ches, Thimur & Gengiskan, qui ont dévasté l'Asse: & nous verrous que nous devons au christianisme, & dans le gouvernement un certain droit politique, & dans la guerre un certain droit des yens, que la nature humaine ne sçauroit assez reconnoître. On supplie de lire tout le chapitre.

Dans le chapitre huitieme du livre vingt-quatrieme: dans un pays où l'on a le malbeur d'avoir une religion que dieu n'a pas donnée, il est toujours nécessaire qu'elle s'accorde avec la morale; parce que la religion, même fausse, est le meilleur garant que les bommes puissent avoir de la probité des bommes.

Ce font des passages formels. On y voit un écrivain, qui non seulement croit la religion chrétienne, mais qui l'aime. Que dit-on, pour prouver le contraire? Et on avertit, encore une fois, qu'il faut que les preuves soient proportionnées à l'accusation: cette accusation n'est pas frivole, les preuves ne doivent pas l'être; & comme ces preuves sont données dans une forme assez extraordinaire, étant toujours moitié preuves, moitié

Tome IV. E

injures, & se trouvant comme enveloppées dans la suite d'un discours sort vague, je vais les chercher.

#### PREMIERE OBJECTION.

L'auteur (1) a loué les stoïciens, qui admettoient une fatalité aveugle, un enchaînement nécessaire, &c. C'est le fondement de la religion naturelle.

#### RE'PONSE.

Je suppose, un moment, que cette mauvaise maniere de raisonner soit bonne. L'auteur a-t-il loué la physique & la métaphysique des stoïciens? Il a loué leur morale; il a dit que les peuples en avoient tiré de grands biens: il a dit cela, & il n'a rien dit de plus. Je me trompe; il a dit plus: car, dès la premiere page du livre, il a attaqué cette satalité des stoïciens: il ne l'a donc point louée, quand il a loué les stoïciens.

#### SECONDE OBJECTION.

L'auteur a loué Bayle (2), en l'appellant un grand homme.

#### REPONSE.

Je suppose, encore un moment, qu'en général cette maniere de raisonner soit bonne, elle ne l'est pas du moins dans ce cas-ci. Il est vrai que l'auceur a appellé Bayle un grand homme, mais il a

<sup>(1)</sup> Pag. 165 de la deuxieme feuille du 1600 obtre 1749. (2) Pag. 165 de la deuxieme feuille.

censuré ses opinions: s'il les a censurées, il ne les admet pas. Et puisqu'il a combattu ses opinions, il ne l'appelle pas un grand homme à cause de ses opinions. Tout le monde sçait que Bayle avoit un grand esprit dont il a abusé; mais cet esprit dont il a abusé, il l'avoit. L'auteur a combattu ses fophismes, & il plaint ses égaremens. Je n'aime point les gens qui renversent les loix de leur patrie, mais j'aurois de la peine à croire que Céfar & Cromwel fussent de petits esprits. Je n'aime point les conquérans; mais on ne pourra guere me perfuader qu'Alexandre & Gengiskan aient été des génies communs. Il n'auroit pas fallu beaucoup d'esprit à l'auteur, pour dire que Bayle étoit un homme abominable; mais il y a apparence qu'il n'aime point à dire des injures. foit qu'il tienne cette disposition de la nature. foit qu'il l'ait reçue de fon éducation. J'ai lieu de croire que, s'il prenoit la plume, il n'en diroit pas même à ceux qui ont cherché à lui faire un des plus grands maux qu'un homme puisse faire à un homme, en travaillant à le rendre odieux à tous ceux qui ne le connoissent pas, & suspect à tous ceux qui le connoissent.

De plus: j'ai remarqué que les déclamations des hommes furieux ne font guere d'impression que sur ceux qui sont surieux eux-mêmes. La plupart des lecteurs font des gens modérés: on ne prend guere un livre que lorsqu'on est de sang froid; les gens raisonnables aiment les raisons. Quand l'auteur auroit dit mille injures à Bayle, il n'en seroit résulté, ni que Bayle eût bien raifonné, ni que Bayle eût mal raisonné: tout ce qu'on en auroit pu conclure, auroit été que l'auteur sçavoit dire des injures.

#### TROISIEME OBJECTION.

Elle est tirée de ce que l'auteur n'a point parlé, dans son chapitre premier, du péché (1) originel.

#### REPONSE.

Je demande à tout homme fensé, si ce chapitre est un traité de théologie? Si l'auteur avoit parlé du péché originel, on lui auroit pu imputer, tout de même, de n'avoir pas parlé de la rédemption: ainsi, d'article en article à l'infini.

#### QUATRIEME OBJECTION.

Elle est tirée de ce que Mr. Domat a commencé fon ouvrage autrement que l'auteur, & qu'il a d'abord parlé de la révélation.

#### REPONSE.

Il est vrai que Mr. Domat a commencé son ouvrage autrement que l'auteur, & qu'il a d'abord parlé de la rélévation.

CINQUIEME OBJECTION.

L'auteur a suivi le système du poëme de Pope.

#### RE'PONSE.

Dans tout l'ouvrage, il n'y a pas un mot du système de Pope.

SIXIE:

(1) Feuille du 9 octobre 1749, pag. 162.

#### SIXIEME OBJECTION.

L'auteur dit que la loi qui prescrit à l'homme ses devoirs envers dieu est la plus importante, mais il nie qu'elle soit la premiere: il prétend que la premiere loi de la nature est la paix; que les hommes ont commencé par avoir peur les uns des autres, &c. Que les enfans sçavent que la premiere hi, c'est d'aimer dieu; & la seconde, c'est d'aimer son prochain.

RE'PONSE.

Voici les paroles de l'auteur : cette loi (1) qui, en imprimant dans nous-mêmes l'idée d'un créateur, nous porte vers lui, est la premiere des loix naturelles, par son importance, & non pas dans l'ordre de ces loix. L'homme, dans l'état de nature, auroit plutôt la faculté de connoître, qu'il n'auroit des connoissances. Il est clair que ses premieres idées ne sc. roient point des idées séculatives: il songeroit à la confervation de son être, avant de chercher l'origine de son être. Un bomme pareil ne sentiroit d'a. bord que sa foiblesse; sa timidité seroit extrême ; &. a l'on avoit là-dessus besoin de l'expérience, l'on a trouvé dans les forêts des hommes sauvages; tout les fait trembler, tout les fait fuir. L'auteur a donc dit que la loi qui, en imprimant en nous-mêmes l'idée du créateur, nous porte vers lui, étoit la premiere des loix naturelles. Il ne lui a pas été défendu plus qu'aux philosophes & aux écrivains du droit naturel, de confidérer l'homme fous

<sup>(1)</sup> Liv. I, chap. II.

fous divers égards: il lui a été permis de supposer un homme comme tombé des nues, laissé à luimême & fans éducation, avant l'établissement des fociétés. Eh bien! 'auteur a dit que la premiere loi naturelle, la plus importante, & par conséquent la capitale, feroit pour lui, comme pour tous les hommes, de se porter vers son créateur: il a aussi été permis à l'auteur d'examiner quelle seroit la premiere impression qui se feroit sur cet homme, & de voir l'ordre dans lequel ces impressions seroient reçues dans son cerveau: & il a cru qu'il auroit des sentimens, avant de faire des réflexions; que le premier, dans l'ordre du tems, seroit la peur; ensuite, le besoin de se nourrir, &c. L'auteur a dit que la loi qui, imprimant en nous l'idée du créateur, nous porte vers lui, est la premiere des loix naturelles: le critique dit que la premiere loi naturelle est d'aimer dieu. Ils ne sont divisés que par les injures.

#### SEPTIEME OBJECTION.

Elle est tirée du chapitre I du premier livre, où l'auteur, après avoir dit que l'homme étoit un être borné, a ajouté: un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur; dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion. Or, dit-on, quelle est cette religion dont parle l'auteur? il parle sans doute de la religion naturelle; il ne croit donc que la religion naturelle.

#### REPONSE.

Je suppose, encore un moment, que cette maniere niere de raisonner soit bonne; & que, de ce que l'auteur n'auroit parlé là que de la religion naturelle, on en pût conclure qu'il ne croit que la religion naturelle, & qu'il exclut la religion révélée. Je dis que, dans cet endroit, il a parlé de la religion révélée, & non pas de la religion naturelle: car, s'il avoit parlé de la religion naturelle, il seroit un idiot. Ce seroit comme s'il disoit : un tel être pouvoit aisément oublier son créateur, c'est-à-dire, la religion naturelle; dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion naturelle: de sorte que dieu lui auroit donné la religion naturelle pour perfectionner en lui la religion naturelle. Ainfi, pour se préparer à dire des invectives à l'auteur, on commence par ôter à ses paroles le sens du monde le plus clair, pour leur donner le sens du monde le plus absurde; &, pour avoir meilleur marché de lui, on le prive du fens commun.

#### HUITIEME OBJECTION.

L'auteur a dit (1), en parlant de l'homme: un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur; dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion: un tel être pouvoit, à tous les instans, s'oublier lui-même; les philosophes l'out averti par les loix de la morale : fait pour vivre dans la fociété, il pouvoit oublier les autres; les legislateurs l'ont rendu à ses devoirs par les loix politiques & civiles (2). Donc, dit le critique, selon l'auteur,

<sup>(1)</sup> Liv. I, chap. I. (2) Pag. 162 de la feuille du 9 octobre 1749.

le gouvernement du monde est partagé entre dieu; les philosophes & les législateurs, &c. Où les philosophes ont-ils appris les loix de la morale? où les législateurs ont-ils vu ce qu'il faut prescrire pour gouverner les sociétés avec équité?

#### REPONSE.

Et cette réponse est trés-aisée. Ils l'ont appris dans la révélation, s'ils out été assez heureux pour cela; ou bien dans cette loi qui, en imprimant en nous l'idée du créateur, nous porte vers lui. L'auteur de l'esprit des loix a-t-il dit comme Virgile? César partage l'empire avec Jupiter. Dieu, qui gouverne l'univers, n'a-t-il pas donné à de certains hommes plus de lumieres, à d'autres plus de puissance? Vous diriez que l'auteur a dit que, parce que dieu a voulu que des hommes gouvernassent des hommes, il n'a pas voulu qu'ils lui obéissent, & qu'il s'est démis de l'empire qu'il avoit sur eux, &c. Voilà où sont réduits ceux qui, ayant beaucoup de foiblesse pour raisonner, ont beaucoup de force pour déclamer.

#### NEUVIENE OBJECTION.

Le critique continue: remarquons encore que l'auteur, qui trouve que dieu ne peut pas gouverner les êtres libres aussi bien que les autres, parce
qu'étant libres, il saut qu'ils agissent par eux-mémes. (Je remarqueral, en passant, que l'auteur
ne se sert point de cette expression, que dieu ne
peut pas), ne remédie à ce désordre que par des
loix qui peuvent bien montrer à l'homme ce qu'il
doit

doit faire, mais qui ne lui donnent pas le pouvoir de le faire: ainsi, dans le système de l'auteur, dieu crée des êtres dont il ne peut empêcher le désordre, ni le réparer.... Aveugle, qui ne voit pas que dieu fait ce qu'il veut de ceux mêmes qui ne sont pas ce qu'il veut!

#### REPONSE.

Le critique a déjà reproché à l'auteur de n'avoir point parlé du péché originel: il le prend encore sur le fait, il n'a point parlé de la grace. C'est une chose triste d'avoir affaire à un homme qui censure tous les articles d'un livre, & n'a qu'une idée dominante. C'est le conte de ce curé de village, à qui des astronomes montroient la lune dans un télescope, & qui n'y voyoit que fon clocher.

L'auteur de l'esprit des loix a cru qu'il devoit commencer par donner quelqu'idée des loix générales, & du droit de la nature & des gens. Ce sujet étoit immense, & il l'a traité dans deux chapitres: il a été obligé d'omettre quantité de choses qui appartenoient à son sujet; à plus forte raison a-t-il omis celles qui n'y avoient point de rapport.

#### DIXIEME OBJECTION.

L'auteur a dit qu'en Angleterre l'homicide de foi-même étoit l'effet d'une maladie; & qu'on ne pouvoit pas plus le punir, qu'on ne punit les effets de la démence. Un fectateur de la religion naturelle n'oublie pas que l'Angleterre est le berceau de sa secte; il passe l'éponge sur tous les crimes qu'il apperçoit.

E 5 RE-

#### REPONSE.

L'auteur ne sçait point si l'Angleterre est le berceau de la religion naturelle: mais il sçait que l'Angleterre n'est pas son berceau, parce qu'il a parlé d'un esset physique qui se voit en Angleterre. Il ne pense pas sur la religion comme les Anglois; pas plus qu'un Anglois, qui parleroit d'un esset physique arrivé en France, ne penseroit sur la religion comme les François. L'auteur de l'esprit des loix n'est point du tout sectateur de la religion naturelle: mais il voudroit que son critique sût sectateur de la logique naturelle.

Je crois avoir déjà fait tomber des mains du critique les armes effrayantes dont il s'est servi: je vais à présent donner une idée de son exorde, qui est tel, que je crains que l'on ne pense que

ce soit par dérission que j'en parle ici.

Il dit d'abord, & ce sont ses paroles, que le livre de l'esprit des loix est une de ces productions irrégulieres. qui ne se sont si fort multipliées que depuis l'arrivée de la bulle unigenitus. Mais faire arriver l'esprit des loix à cause de l'arrivée de la constitution unigenitus, n'est-ce pas vouloir faire rire? La bulle unigenitus n'est point la cause occasionnelle du livre de l'esprit des loix; mais la bulle unigenitus & le livre de l'esprit des loix ont été les causes occasionnelles qui ont fait faire au critique un raisonnement si puérile. Le critique continue: l'auteur dit qu'il a bien des sois commencé & abandonné son ouvrage. . . . . Cependant, quand

quand il jettoit au feu ses premieres productions, !! étoit moins éloigné de la vérité, que lorfqu'il a commencé à être content de son travail. Qu'en sçait-il? Il ajoute: si l'auteur avoit voulu suivre un chemin frayé, son ouvrage lui auroit coûté moins de tra. vail. Qu'en fçait-il encore? Il prononce ensuite cet oracle: il ne faut pas beaucoup de pénétration, pour appercevoir que le livre de l'esprit des loix est fondé fur le système de la religion naturelle.... On a montré, dans les lettres contre le poëme de Pope, intitulé Essai sur l'homme, que le système de la religion naturelle rentre dans celui de Spinofa: c'en est assez pour inspirer à un chrétien l'horreur du nouveau livre que nous annonçons. Je réponds que non seulement c'en est assez, mais même que c'en seroit beaucoup trop. Mais je viens de prouver que le fystême de l'auteur n'est pas celui de la religion naturelle; &, en lui paisant que le fystême de la religion naturelle rentrat dans celui de Spinosa, le système de l'auteur n'entreroit pas dans celui de Spinofa, puifqu'il n'est pas celui de la religion naturelle.

Il veut donc inspirer de l'horreur, avant d'avoir prouvé qu'on doit avoir de l'horreur.

Voici les deux formules des raisonnemens répandus dans les deux écrits auxquels je réponds: l'anteur de l'esprit des loix est un sectateur de la religion naturelle: donc il faut expliquer ce qu'il dit ici par les principes de la religion naturelle: or, si ce qu'il dit ici est sondé sur les principes de la religion naturelle, il est un sectateur de la religion naturelle.

E 6.

L'autre formule est celle-ci: l'auteur de l'esprit des loix est un sectateur de la religion naturelle: donc ce qu'il dit dans son livre en saveur de la révélation, n'est que pour cacher qu'il est un sectateur de la religion naturelle: or, s'il se cache ainsi, il est un sectateur de la religion naturelle.

Avant de finir cette premiere partie, je serois tenté de faire une objection à celui qui en a tant fait. Il a si fort effrayé les oreilles du mot de fectateur de la religion naturelle, que moi, qui défends l'auteur, je n'ose presque prononcer ce nom: je vais cependant prendre courage. Ses deux écrits ne demanderoient-ils pas plus d'explication que celui que je défends? Fait-il bien. en parlant de la religion naturelle & de la révélation, de se jetter perpétuellement tout d'un cô. té, & de faire perdre les traces de l'autre? Faitil bien de ne distinguer jamais ceux qui ne reconnoissent que la seule religion naturelle, d'avec ceux qui reconnoissent & la religion naturelle & la révélation? Fait-il bien de s'effaroucher toutes les fois que l'auteur considere l'homme dans l'état de la religion naturelle, & qu'il explique quelque chose sur les principes de la religion naturelle? Fait-il bien de confondre la religion naturelle avec l'athéisme? N'ai-je pas toujours oui dire

<sup>(1)</sup> Voyez la page 165 des feuilles du 9 octobre 1749. Les fiociens n'admettoient qu'un dieu; mais ce dieu n'étoit autre chose que l'ame du monde. Ils vouloient que tous les êtres, depuis le premier, sussent étessairement enchaînés les uus sous les autres, une nécessité fatale entraînois tout. Ils miotens

dire que nous avions tous une religion naturelle? N'ai-je pas oui dire que le christianisme étoiz la perfection de la religion naturelle? N'ai-ie pas oui dire que l'on employoit la religion naturelle, pour prouver la révétation contre les déistes: & que l'on employoit la même religion naturelle, pour prouver l'existence de Dieu contre les athées? Il dit que les stoïciens étoient des fectateurs de la religion naturelle: & moi, je lui dis qu'ils étoient des (1) athées, punqu'ils croyoient qu'une fatalité aveugle gouvernoit l'univers: & que c'est par la religion naturelle que l'on combat les stoïciens. Il dit que le systême de la religion naturelle (2) rentre dans celui de Spinosa: & moi, je lui dis qu'ils sont contradictoires, & que c'est par la religion naturelle qu'on détruit le fyttême de Spinosa. Je lui dis que confondre la religion naturelle avec l'athéisme, c'est confondre la preuve avec la chose qu'on veut prouver, & l'objection contre l'erreur avec l'erreur même; que c'est ôter les armes puissantes que l'on a contre cette erreur. A Dieu ne plaise que je veuille imputer aucun mauvais dessein au critique, ni faire valoir les conféquences que l'on pourroit tirer de ses principes: quoiqu'il ait très-peu d'indulgence, on en veut avoir pour lui. Je dis feulement que les

nioient l'immortalité de l'ame; & fuifoient confifer le fouve-rain bonheur à vivre conformément à la nature. C'est le fon**d** du système de la religion naturelle.

(2) Voyez pag. 161 de la premiere feuille du 9 octobre

1749, à la fin de la premiere colomne.

#### DEFENSE

idées métaphyfiques font extrêmement confuses dans sa tête; qu'il n'a point du tout la faculté de séparer; qu'il ne sçauroit porter dé bons jugemens, parce que, parmi les diverses choses qu'il faut voir, il n'en voit jamais qu'une. Et cela même, je ne le dis pas pour lui faire des reproches, mais pour détruire les siens.



# DÉFENSE DE

# L'ESPRIT DES LOIX.

#### SECONDE PARTIE.

#### IDE'E GE'NE'RALE.

J'AI absous le livre de l'esprit des loix de deux reproches généraux dont on l'avoit chargé; il y a encore des imputations particulieres auxquelles il faut que je réponde. Mais, pour donner un plus grand jour à ce que j'ai dit & à ce que je dirai dans la suite, je vais expliquer ce qui a donné lieu, ou a servi de prétexte aux invectives.

Les gens les plus sensés de divers pays de l'Europe, les hommes les plus éclairés & les plus sages, ont regardé le livre de l'esprit des loix comme un ouvrage utile : ils ont pensé que la morale en étoit pure, les principes justes; qu'il étoit propre à former d'honnêtes gens; qu'on y détruisoit les opinions pernicieuses, qu'on y encourageoit les bonnes.

D'un autre côté, voilà un homme qui en parle comme d'un livre dangereux; il en a fait le sujet des invectives les plus outrées: il faut que j'explique ceci.

Bien loin d'avoir entendu les endroits particuliers qu'il critiquoit dans ce livre, il n'a pas seulement sçu quelle étoit la matiere qui y étoit traitée: ainsi, déclamant en l'air, & combattant contre le vent, il a remporté des triomphes de meme espece ; il a bien critiqué le livre qu'il avoit dans la tête, il n'a pas critiqué celui de l'auteur. Mais comment a-t-on pu manquer ainsi le sujet & le but d'un ouvrage qu'on avoit devant les veux? Ceux qui auront quelques lumieres verront, du premier coup d'œil, que cet ouvrage a pour objet les loix, les coutumes & les divers usages de tous les peuples de la terre. On peut dire que le sujet en est immense; puisqu'il embraffe toutes les inftitutions qui font reçues parmi les hommes; puisque l'auteur distingue ces institutions; qu'il examine celles qui conviennent le plus à la fociété & à chaque société; qu'il en cherche l'origine, qu'il en découvre les caufes phyfiques & morales; qu'il examine celles qui ont un degré de bonté par elles - mêmes, & celles qui n'en ont aucun; que, de deux pratiques pernicieuses, il cherche celle qui l'est plus & celle qui l'est moins; qu'il y discute celles qui peuvent avoir de bons effets à un certain égard, & de mauvais dans un autre. Il a cru ses recherches utiles, parce que le bon sens consiste beaucoup à connoître les nuances des choses. Or, dans un sujet aussi étendu, il a été nécessaire de traiter de la religion: car y ayant fur la terre une religion vraie & une infinité de fausses, une religion envoyée du ciel & une infinité d'autres qui font nées sur la terre, il n'a pu regarder toutes les religions fausses que comme des institutions humaines: ainsi il a dû les examiner comme toutes les autres institutions humaines. Et, quant à

12.

la religion chrétienne, il n'a eu qu'à l'adorer. comme étant une institution divine. Ce n'étoit point de cette religion qu'il devoit traiter; parce que, par sa nature, elle n'est sujette à aucun examen: de forte que, quand il en a parlé, il ne l'a jamais fait pour la faire entrer dans le plan de son ouvrage, mais pour lui payer le tribut de respect & d'amour qui lui est dû par tout chrétien; & pour que, dans les comparaisons qu'il en pouvoit faire avec les autres religions, il pût la faire triompher de toutes. Ce que je dis se voit dans tout l'ouvrage: mais l'auteur l'a particuliérement expliqué au commencement du livre vingtquatrieme, qui est le premier des deux livres qu'il a faits sur la religion. Il le commence ainsi: comme on peut juger parmi les ténebres celles qui sont les moins épaisses, & parmi les abymes ceux qui sont les moins profonds; ainsi l'on peut chercher. entre les religions fausses, celles qui sont les plus conformes au bien de la société, celles qui, quoiqu'elles n'aient pas l'effet de mener les hommes aux félicités de l'autre vie, peuvent le plus contribuer à leur bonbeur dans celle-ci.

Je n'examinerai donc les diverses religions du monde, que par rapport au bien que l'on en tire dans l'état civil, soit que je parle de celle qui a sa racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont la leur sur la terre.

L'auteur ne regardant donc les religions humaines que comme des institutions humaines, a dû en parler, parce qu'elles entroient nécessairement dans son plan. Il n'a point été les chercher, mais elles

elles font venu le chercher. Et, quant à la religion chrétienne, il n'en a parlé que par occasion; parce que, par sa nature, ne pouvant être modifiée, mitigée, corrigée, elle n'entroit point dans

le plan qu'il s'étoit proposé.

Qu'a-t-on fait pour donner une ample carriere aux déclamations, & ouvrir la porte la plus large aux invectives? On a confidéré l'auteur comme si à l'exemple de monsseur Abbadie, il avoit voulu faire un traité sur la religion chrétienne : on l'a attaqué comme si ses deux livres sur la religion étoient deux traités de théologie chrétienne : on l'a repris comme si parlant d'une religion quelconque, qui n'est pas la chrétienne, il avoit eu à l'examiner selon les principes & les dogmes de la religion chrétienne: on l'a jugé comme s'il s'étoit chargé, dans ses deux livres, d'établir pour les chrétiens, & de prêcher aux mahométans & aux idolâtres les dogmes de la religion chrétienne. Toutes les fois qu'il a parlé de la religion en général, toutes les fois qu'il a employé le mot de religion, on a dit : c'est la religion chrétienne. Toutes les fois qu'il a comparé les pratiques religieuses de quelques nations quelconques, & qu'il a dit qu'elles étoient plus conformes au gouvernement politique de ce pays, que telle autre pratique, on a dit: vous les approuvez donc, & vous abandonnez la foi chrétienne. Lorsqu'il a parlé de quelque peuple qui n'a point embrassé le christianisme, ou qui a précédé la venue de Jésus-Christ, on lui a dit: vous ne reconnoissez donc pas la morale chrétienne. Quand il a examiné, DE L'ESPRIT DES LOIX. 119

en écrivain politique, quelque pratique que ce foit, on lui a dit: c'étoit tel dogme de théologie chrétienne que vous deviez mettre là. Vous dites que vous êtes jurisconsulte, & je vous feraithéologien malgré vous. Vous nous donnez d'ailleurs de très-belles choses sur la religion chrétienne, mais c'est pour vous cacher que vous les dites: car je connois votre cœur, & je lis dans vos pensées. Il est vrai que je n'entends point votre livre; il n'importe pas que j'aie démêlé bien ou mal l'objet dans lequel il a été écrit: mais je connois au sond toutes vos pensées. Je ne sçai pas un mot de ce que vous dites, mais j'entends très-bien ce que vous ne dites pas. Entrons à présent en matiere.

# DESCONSEILS DERELIGION.

L'AUTEUR, dans le livre sur la religion, a combattu l'erreur de Bayle; voici ses paroles (1): Monsieur Bayle, après avoir insulté toutes les religions, flétrit la religion chrétienne. Il ose avancer que de véritables chrétiens ne formeroient pas un état qui pût subsisser. Pour quoi non? Ce seroient des citoyens insimment éclairés sur leurs devoirs, & qui auroient un très grand zele pour les remplir. Ils sentiroient très-bien les droits de la desense naturelle. Plus ils croiroient devoir à la religion, plus ils penseroient devoir à la patrie. Les prin-

<sup>(1)</sup> Liv. XXIV, chap. VI.

principes du christianisme, bien gravés dans le cœur, seroient infiniment plus sorts que ce saux honneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques, & cette crainte servile des états despotiques.

Il est étonnant que ce grand bomine n'ait pas seu distinguer les ordres pour l'établissement du christianisme, d'avec le christianisme même; & qu'on puisse lui imputer d'avoir méconnu l'esprit de sa propre religion. Lorsque le l'gistateur, au lieu de donner des loix, a donné des conseils; c'est qu'il a vu que ses conseils, s'ils écoient ordonnés comme des loix, servient contraires à l'esprit de ses loix. Qu'a-t-on fait pour ôter à l'auteur la gloire d'avoir combattu ainsi l'erreur de Bayle? on prend le chapitre (1) suivant, qui n'a rien à faire avec Bayle: les loix humaines, y est-il dit, faites pour parler à l'esprit, doivent donner des préceptes, & point de conscils; la religion, faite pour parler au cœur, doit donner beaucoup de conseils, & peu de préceptes. Et de-là on conclut que l'auteur regarde tous les préceptes de l'évangile comme des conseils. Il pourroit dire aussi que celui qui fait cette critique regarde lui-même tous les confeils de l'évangile comme des préceptes; mais ce n'est pas sa maniere de raisonner, & encore moins sa maniere d'agir. Allons au fait: il faut un peu allonger. ce que l'auteur a raccourci. Monsieur Bayle avoit foutenu qu'une fociété de chrétiens ne pourroit pas fubfifter: & il alléguoit pour cela l'ordre de l'évangile, de présenter l'autre jone, quand on

<sup>(1)</sup> C'est le chap. VII. du liv. XXIV.

reçoit un foufflet; de quitter le monde; de se retirer dans les deserts, &c. L'auteur a dit que Bayle prenoit pour des préceptes ce qui n'étoit que des conseils, pour des regles générales ce qui n'étoit que des regles particulieres: en cela l'auteur a désendu la religion. Qu'arrive-t-il? On pose, pour premier article de sa croyance, que tous les livres de l'évangile ne contiennent que des conseils.

#### DE LA POLYGAMIE.

D'AUTRES articles ont encore fourni des fujets commodes pour les déclamations. La polygamie en étoit un excellent. L'auteur a fait un chapitre exprès, où il l'a réprouvée: le voici.

### De la polygamie en elle-même.

A regarder la polygamie en général, indépendamement des circonstances qui peuvent la faire un peutolérer, elle n'est point utile au genre humain, ni à aucun des deux sexes, soit à celui qui abuse, soit à celui dont on abuse. Elle n'est pas non plus utile aux ensans; & un de ses grands inconvéniens est que le pere & la mere ne peuvent avoir la même assection pour leurs enfans; un pere ne peut pas aimer vingt ensans comme une mere en aime deux. C'est bien pis, quand une semme a plusieurs maris; car pour lors l'amour paternel ne tient qu'à cette opinion qu'un pere peut croire, s'il veut, ou que les autres peuvent croire, que de certains ensans lui appartiennent.

La pluralité des femmes, qui le diroit? mene à cet amour que la nature désavoue: c'est qu'une dissolution en entraîne toujours une autre, &c.

Il y a plus: la possession de beaucoup de femmes ne prévient pas toujours les desirs pour celle d'un autre; il en est de la luxure comme de l'avarice, elle augmente sa soif par l'acquisition des trésors.

Du tems de Justinien, plusieurs philosophes gênés par le christianisme, se retirerent en Perse auprès de Cosroés: ce qui les frappa le plus, dit Algathias, ce sut que la polygamie étoit permise à des gens qui

ne s'abstencient pas même de l'adultere.

L'auteur a donc établi que la polygamie étoit, par sa nature & en elle-même, une chose mauvaise: il falloit partir de ce chapitre; & c'est pourtant de ce chapitre que l'on n'a rien dit. L'auteur a de plus examiné philosophiquement dans quels pays, dans quels climats, dans quelles circonstances elle avoit de moins mauvais effets; il a comparé les climats aux climats & les pays aux pays; & il a trouvé qu'il y avoit des pays où elle avoit des effets moins mauvais que dans d'autres; parce que, suivant les relations, le nombre des hommes & des femmes n'étant point égal dans tous les pays, il est clair que, s'il y a des pays où il y ait beaucoup plus de femmes que d'hommes, la polygamie, mauvaise en elle-même, l'est moins dans ceux-là que dans d'autres. L'auteur a discuté ceci dans le chapitre IV du même livre. Mais parce que le titre de ce chapitre porte ces mots, que la loi de la polygamie est une affaire de calcul, on a saisi ce titre.

titre. Cependant, comme le titre d'un chapitre se rapporte au chapitre même, & ne peut dire ni plus ni moins que ce chapitre, voyons-le.

Suivant les calculs que l'on fait en diverses parties de l'Europe, il y naît plus de garçons que de filles: au contraire, les relations de l'Asse nous disent qu'il y naît beaucoup plus de filles que de garçons. La loi d'une seule semme en Europe, & celle qui en permet plusieurs en Asse, ont donc un certain rapport au climat.

Dans les climats froids de l'Asse, il nait, comme en Europe, beaucoup plus de garçons que de filles: cest, disent les Lamas, la raison de la loi qui, chez cux, permet à une semme d'avoir pluseurs maris.

Mais j'ai peine à croire qu'il y ait beaucoup de pays où la disproportion soit assez grande pour qu'elle exige qu'on y introduise la loi de plusieurs femmes, ou la loi de plusieurs maris. Cela veut dire seulement que la pluralité des femmes, ou même la pluralité des bommes, est plus consorme à la nature dans certains pays que dans d'autres.

Favoue que si ce que les relations nous disent étoit vrai, qu'à Lantam il y a dix semmes pour un bomme, ce seroit un cas bien particulier de la polygamie.

Dans tout ceci, je ne justisse pas les usages; mais

i'en rends les raisons.

Revenons au titre: la polygamie est une affaire de calcul. Oui, elle l'est, quand on veut sçavoir si elle est plus ou moins pernicieuse dans de certains climats, dans de certains pays, dans de certaines circonstances que dans d'autres: elle n'est point une affaire de calcul, quand on doit dé.

décider si elle est bonne ou mauvaise par elle-même. Elle n'est point une affaire de calcul, quand on raisonne sur sa nature; elle peut être une affaire de calcul, quand on combine ses effets: enfin elle n'est jamais une affaire de calcul, quand on examine le but du mariage; & elle l'est encore moins, quand on examine le mariage comme établi par Jésus-Christ.

J'ajouterai ici que le hazard a très-bien servi l'auteur. Il ne prévoyoit pas sans doute qu'on oublieroit un chapitre formel, pour donner des sens équivoques à un autre: il a le bonheur d'avoir sini cet autre par ces paroles: dans tout ceci je ne justifie point les usages; mais j'en rends les raisons.

L'auteur vient de dire qu'il ne voyoit pas qu'il pût y avoir des climats où le nombre des femmes pût tellement excéder celui des hommes, ou le nombre des hommes celui des femmes, que cela dût engager à la polygamie dans aucun pays; & il a ajouté (1): cela veut dire feulement que la pluralité des femmes. Et même la pluralité des bommes, est plus conforme à la nature dans de certains pays que dans d'autres. Le critique a faisi le mot est plus conforme à la nature, pour faire dire à l'auteur qu'il approuvoit la polygamie. Mais, si je disois que j'aime mieux la fievre que le scorbut, cela signifieroit-il que j'aime la fievre, ou seulement que le scorbut m'est plus désagréable que la fievre?

Voici, mot pour mot, une objection bien extraordinaire.

<sup>(1)</sup> Chap. IV. du liv. XVI.

La polygamie (2) d'une femme qui a plusieurs maris est un désordre monstrueux, qui n'a été sermis en aucun cas, & que l'auteur ne distingue en aucune sorte de la polygamie d'un bomme qui a plusieurs femmes. Ce langage, dans un sectateur de la religion naturelle, n'a pas besoin de commentaire.

Je supplie de faire attention à la liaison des idées du critique: selon lui, il suit que, de ce que l'auteur est un sectateur de la religion naturelle, il n'a point parlé de ce dont il n'avoit que saire de parler: ou bien il suit, selon lui, que l'auteur n'a point parlé de ce dont il n'avoit que saire de parler, parce qu'il est sectateur de la religion naturelle. Ces deux raisonnemens sont de même espece, & les conséquences se trouvent également dans les prémisses. La manière ordinaire est de critiquer sur ce que l'on écrit; ici le critique s'évapore sur ce que l'on n'écrit pas.

Je dis tout ccci en supposant, avec le critique, que, l'auteur n'eût point distingué la polygamie d'une semme qui a plusieurs maris, de celle où un mari auroit plusieurs semmes. Mais, si l'auteur les a distinguées, que dira-t-il? Si l'auteur a fait voir que, dans le premier cas, les abus étoient plus grands, que dira-t-il? Je supplie le lecteur de relire le chap. VI du livre XVI; je l'ai rapporté ci-dessus. Le critique lui a fait des invectives, parce qu'il avoit gardé le silence sur cet ar ticle; il ne reste plus que de lui en faire sur ce qu'il ne l'a pas gardé.

Mais

<sup>(2)</sup> Pag. 164 de la feuille du 9 octobre 1749.

Tome IV.

Mais voici une chose que je ne puis comprendre. Le critique a mis dans la feconde de fes feuilles, page 166: l'auteur nous a dit ci-deffus que la religion doit permettre la folygamie dans les pays chauds, & non dans les pays froids. Mais l'auteur n'a dit cela nulle part. Il n'est plus ques. tion de mauvais raisonnemens entre le critique & lui; il est question d'un fait. Et comme l'auteur n'a dit nulle part que la religion doit permettre la polygamie dans les pays chauds & non dans les pays froids; si l'imputation est fausse comme elle l'eft, & grave comme elle eft, je prie le critique de se juger lui-même. Ce n'est pas le seul endroit sur lequel l'auteur ait à faire un cri. A la page 163, à la fin de la premiere feuille, il est dit: le chapitre IV porte pour titre que la loi de la polygamie est une affaire de calcul: c'est-àdire que, dans les lieux où il naît plus de garçons que de filles, comme en Europe, on ne doit épouser qu'une femme: dans ceux où il naît plus de filles que de garçons, la polygamie doit être introduite. Ainsi, lorsque l'auteur explique quelques usages, ou donne la raison de quelques pratiques, on les lui fait mettre en maximes; &, ce qui est plus triffe encore, en maximes de religion: & comme il a parlé d'une infinité d'usages & de pratiques dans tous les pays du monde, on peut, avec une pareille méthode, le charger des erreurs & même des abominations de tout l'univers. Le critique dit à la fin de sa seconde feuille, que dieu lui a donné quelque zele: eh bien! je réponds que dieu ne lui a pas donné celui-là.

#### C L I M A T.

Cr que l'auteur a dit sur le climat, est encore une matiere très-propre pour la rhétorique. Mais tous les effets quelconques ont des causes: le climat & les autres causes physiques produifent un nombre infini d'effets. Si l'auteur avoit dit le contraire, on l'auroit regardé comme un homme stupide. Toute la question se réduit à sçavoir, si dans des pays éloignés entre eux, si sous des climats différens, il y a des caracteres d'esprit nationaux. Or qu'il y ait de telles différences, cela est établi par l'universalité presque entiere des livres qui ont été écrits. Et, comme le caractere de l'esprit influe beaucoup dans la disposition du cœur, on ne sçauroit encore douter qu'il n'y ait de certaines qualités du cœur plus fréquentes dans un pays que dans un autre; & l'on en a encore pour preuve un nombre infini d'écrivains de tous les lieux & de tous les tems. Comme ces choses sont humaines, l'auteur en a parlé d'une façon humaine. Il auroit pu joindre là bien des questions que l'on agite dans les écoles fur les vertus humaines & fur les vertus chrétiennes; mais ce n'est point avec ces questions que l'on fait des livres de physique, de politique & de jurisprudence. En un mot, ce physique du climat peut produire diverses dispositions dans les esprits; ces dispositions peuvent influer sur les actions humaines : cela choque-t il l'empire de celui qui a créé, ou les mérites de celui qui a racheté?

Si l'auteur a recherché ce que les magistrats de

divers pays pouvoient faire pour conduire leur nation de la maniere la plus convenable & la plus conforme à fon caractère, quel mal a-t-il fait en cela?

On raisonnera de même à l'égard de diverses pratiques locales de religion. L'auteur n'avoit à les considérer ni comme bonnes, ni comme mauvaises: il a dit seulement qu'il y avoit des climats où de certaines pratiques de religion étoient plus aisées à recevoir, c'est-à-dire, étoient plus aisées à pratiquer par le peuple de ces climats que par les peuples d'un autre. De ceci il est inutile de donner des exemples; il y en a cent mille.

Je sçais bien que la religion est indépendante par elie-même de tout este physique quelconque; que celle qui est bonne dans un pays, est bonne dans un autre; & qu'elle ne peut être mauvaise dans un pays sans l'être dans tous: mais je dis que, comme elle est pratiquée par les hommes & pour les hommes, il y a des lieux où une religion quelconque trouve plus de facilité à être pratiquée, soit en tout, soit en partie, dans de certains pays que dans d'autres, & dans de certaines circonstances que dans d'autres: & , dès que quelqu'un dira le contraire, il renoncera au bon sens.

L'auteur a remarqué que le climat des Indes produisoit une certaine douceur dans les mœurs; mais, dit le critique, les semmes s'y brûlent à la mort de leur mari. Il n'y a guere de philosophie dans cette objection. Le critique ignore-t-il les contradictions de l'esprit humain, & comment il sçait séparer les choses les plus unics, & unir cel-

les

# DE L'ESPRIT DES LOIX. 125 les qui sont les plus séparées? Voyez là-dessus réflexions de l'auteur, au chapitre III du liv. XIV.

# TOLÉRANCE.

Tout ce que l'auteur a dit sur la tolérance se rapporte à cette proposition du chapitre IX, livre XXV: nous sommes ici politiques, & non pas théologiens: &, pour les théologiens mêmes, il y a bien de la différence entre tolérer une religion, & l'approuver.

Lorsque les loix de l'état ont eru devoir souffiir phiseurs religions, il faut qu'elles les obligent aussi à se tolérer entr'elles. On prie de lire le reste du

chapitre.

On a beaucoup crié sur ce que l'auteur a ajouté, au chapitre X. liv. XXV: voici le principe fondamental des loix politiques en fait de religion: quand on est le maître, dans un état, de recevoir une nouvelle religion ou de ne la pas recevoir, il ne faut pas l'y établir; quand elle y est établie, il faut la tolirer.

On objecte à l'auteur qu'il va avertir les princes idolâtres de fermer leurs états à la religion chrétienne: effectivement, c'est un secret qu'il a été dire à l'oreille au roi de la Cochinchine. Comme cet argument a fourni matiere à beaucoup de déclamations, J'y ferai deux réponses. La premiere, c'est que l'auteur a excepté nommément dans son livre la religion chrétienne. Il a dit au livre XXIV, chapitre 1, à la fin: la religion chrétienne, qui ordonne aux hommes de s'ais

F 3

mer veut, sans doute, que chaque peuple ait les memeures loix politiques & les meilleures loix civiles; parce qu'elles sont, après elle, le plus grand bien que les hommes puissent donner & recevoir. Si donc la religion chrétienne est le premier bien, & les loix politiques & civiles le second, il n'y a point de loix politiques & civiles, dans un état, qui puissent ou oivent y empêcher l'entrée de la religion chrétienne.

Ma seconde réponse est que la religion du ciel ne s'établit pas par les mêmes votes que les religions de la terre. Lisez 'histoire de l'église, & vous verrez les prodiges de la religion chrétienne. A-t-elle résolu d'entrer dans un pays? elle fçait s'en faire ouvrir les portes; tous les instruments font bons pour cela: quelquefois dieu veut se servir de qué ques pécheurs; quelquesois il va prendre sur le trône un empereur, & fait plier sa tête sous le joug de l'évangile. La religion chrétienne se cache-t-elle dans les lieux souter. reins? Attendez un moment, & vous verrez la majesté impériale parler pour elle. Elle traverse. quand elle veut, les mers, les rivieres & les montagnes; ce ne sont pas les obstacles d'ici bas qui l'empêchent d'aller. Mettez de la répugnance dans les esprits, elle scaura vaincre ces répugnances. Etablissez des coutumes, formez des usages. publiez des édits, faites des loix; elle triomphera du climat, des loix qui en résultent, & des législateurs qui les auront faites. Dieu, suivant des décrets que nous ne connoissons point, étend ou resserre les limites de sa religion.

#### DE L'ESPRIT DES LOIX. 127

On dit: c'est comme si vous alliez dire aux rois d'orient qu'il ne faut pas qu'ils reçoivent chez eux la religion chrétienne. C'est être bien charnel que de parler ainsi! étoit-ce donc Hérode qui devoit être le messie? Il semble qu'on regarde Jésus-Christ comme un roi qui, voulant conquérir un état voisin, cache ses pratiques & ses intelligences. Rendons-nous justice: la maniere dont nous nous conduisons dans les affaires humaines est-elle assez pure pour penser à l'employer à la conversion des peuples?

### CÉLIBAT.

Nous voici à l'article du célibat. Tout ce que l'auteur en a dit se rapporte à cette proposition, qui se trouve au livre XXV, chapitre IV; la voici.

Je ne parlerai point ici des conséquences de la loi du célibat: on sent qu'elle pourroit devenir nuisible à proportion que le corps du clergé seroit trop étenda, & que par conséquent celui des laïcs ne le seroit pas assez II est clair que l'auteur ne parle ici que de la plus grande ou de la moindre extension que l'on doit donner au célibat, par rapport au plus grand ou au moindre nombre de ceux qui doivent l'embrasser: &, comme l'a dit l'auteur en un autre endroit, cette loi de perfection ne peut pas être saite pour tous les hommes: on sçait d'ailleurs que la loi du célibat, telle que nous l'avons, n'est qu'une loi de discipline. Il n'a jamais été question, dans l'esprit

128

des loix, de la nature du célibat même & du degré de sa bonté; & ce n'est en aucune saçon une matiere qui doive entrer dans un livre de loix politiques & civiles. Le critique ne veut jamais que l'auteur traite son sujet, il veut continuellement qu'il traite le fien ; & parce qu'il est toujours théologien, il ne veut pas que, même dans un livre de droit, il soit jurisconsulte. Cependant on verra tout à l'heure, qu'il est, sur le célibat, de l'opinion des théologiens, c'est-à-dire, qu'il en a reconnu la bonté. Il faut scavoir que, dans le livre XXIII, où il est traité du rapport que les loix ont avec le nombre des habitans, l'auteur a donné une théorie de ce que les loix politiques & civiles de divers peuples avoient fait à cet égard. Il a fait voir, en examinant les histoires des divers peuples de la terre, qu'il y avoit eu des circonstances où ces loix surent plus nécessaires que dans d'autres, des peuples qui en avoient eu plus de besoin, de certains tems où ces peuples en avoient en plus de besoin encore: &, comme il a pensé que les Romains furent le peuple du monde le plus sage, & qui, pour réparer ses pertes, eut le plus de besoin de pareilles loix, il a recueilli avec exactitude les loix qu'ils avoient faites à cet égard; il a marqué avec précifion dans quelles circonstances elles avoient été faites, & dans quelles autres circonstances elles avoient été ôtées. Il n'y a point de théologie dans tout ceci, & il n'en faut point pour tout ceci. Cependant il a jugé à propos d'y en mettre. Voici ses paroles: à dieu (1) ne plaise que je parle ici contre le célibat qu'a adopté la religion: mais, qui pourroit se taire contre celui qu'a formé le libertinage; celui où les deux sexes se corrompant par les sentimens naturels même, fuient une union qui doit les rendre meilleurs, pour vivre dans celles qui les rendent toujours pires?

C'est une regle tirée de la nature, que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourroient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits; moins il y a de sidélité dans les mariages: comme, lorsqu'il y a plus de voleurs, il y a plus de voleurs, il y a plus de vols.

L'auteur n'a donc point désapprouvé le céliba qui a pour motif la religion. On ne pouvoit se plaindre de ce qu'il s'élevoit contre le célibat introduit par le libertinage; de ce qu'il désapprouvoit qu'une infinité de gens riches & voluptueux se portassent à fuir le joug du mariage, pour la commodité de leurs déréglemens; qu'ils prissent pour eux les délices & la volupté, & laissassent les peines aux misérables: on ne pouvoit, dis-je, s'en plaindre. Mais le critique, après avoir cité ce que l'auteur a dit, prononce ces paroles: on apperçoit ici toute la malignité de Pauteur, qui veut jetter sur la religion chrétienne des désordres qu'elle déteste. Il n'y a pas d'appa. rence d'accuser le critique de n'avoir pas voulu entendre l'auteur: je dirai seulement qu'il ne l'a point entendu; & qu'il lui fait dire contre la religion

<sup>(1)</sup> Liv. XXIII, chap. XXI, à la fin.

#### 130 DEFENSE

ligion ce qu'il a dit contre le libertinage. Il doit en être bien fâché.

#### ERREUR PARTICULIERE

#### DU CRITIQUE.

nais au fait de l'état de la question, & de n'entendre pas un seul des passages qu'il attaque. Tout le second chapitre du livre XXV roule sur les motifs, plus ou moins pusssans, qui attachent les hommes à la conservation de leur religion: le critique trouve, dans son imagination, un autre chapitre qui auroit pour sujet des motifs qui obligent les hommes à passer d'une religion dans une autre. Le premier sujet emporte un état passif, le second un état d'action: &, appliquant sur un sujet ce que l'auteur a dit sur un autre, il déraisonne tout à son aise.

L'auteur a dit, au fecond article du chapitre II du livre XXV: nous sommes extrémement portés à l'idolatrie; & cependant nous ne sommes pas sort attachés aux religions idolatres: nous ne sommes guere portés aux idées spirituelles; & cependant nous sommes très-attachés aux religions qui nous sont adorer un être spirituel. Cela vient de la satisfaction que nous trouvons en nous-mêmes, d'avoir été assez intelligens pour avoir choist une religion qui tire la divinité de l'humiliation où les autres l'avoient mise. L'auteur n'avoit fait cet article que pour expliquer pourquoi les Mahométans & les Juiss, qui

qui n'ont pas les mêmes graces que nous, sont aussi invinciblement attachés à leur religion qu'on le sçait par expérience: le critique l'entend autrement. Cest à l'orgueil, dit-il, que l'on attribue (1) d'avoir fait passer les bommes de l'idoldirie à l'unité d'un dieu. Mais il n'est question ici, ni dans tout le chapitre, d'aucun passage d'une religion dans une autre; &, si un chrétien sent de la satisfaction à l'idée de la gloire & à la vue de la grandeur de dieu, & qu'on appelle cela de l'orgueil, c'est un très-bon orgueil.

#### MARIAGE.

Voici une autre objection qui n'est pas commune. L'auteur a sait deux chapitres au livre XXIII: l'un a pour titre, des bommes & des animaux, par rapport à la propagation de l'espece; & l'autre est intitulé, des mariages. Dans le premier, il 2 dit ces paroles: les semelles des animaux ont, à peu près, une sécondité constante: mais, dans l'espece humaine, la maniere de penser, le caractère, les passions, les santaisses, les caprices, l'idée de conserver sa beauté, l'embarras de la grosses, celui d'une famille trop nombreuse, troublent la propagation de mille manières. Et, dans l'autre, il a dit: l'obligation naturelle qu'a le pere de nourrir ses ensais a sait établir le mariage, qui déclare celui qui doit remplir cette obligation.

On dit là-dessus: un ekrétien rapporteroit l'in-

<sup>(1)</sup> Page 166 de la seconde feuille.

stitution du mariage à dieu même qui donna une . compagne à Adam, & qui unit le premier homme à la premiere femme, par un lien indissoluble, avant qu'ils eussent des enfans à nourrir : mais l'auteur évite tout ce qui a trait à la révélation. Il répondra qu'il est chrétien, mais qu'il n'est point imbécile: qu'il adore ces vérités, mais qu'il ne veut point mettre à tort & à travers toutes les vérités qu'il croit. L'empereur Justinien étoit chrétien, & son compilateur l'étoit aussi. Eh bien! dans leurs livres de droit, que l'on enseigne aux jeunes gens dans les écoles, il- définissent le mariage (1), l'union de l'homme & de la femme qui forme une fociété de vie individuelle. Il n'est jamais venu dans la tête de personne de leur reprocher de n'avoir pas parlé de la révélation.

#### USURE.

Nous voici à l'affaire de l'usure. J'ai peur que le lesteur ne soit fatigué de m'entendre dire que le critique n'est jamais au sait, & ne prend jamais le sens des passages qu'il censure. Il dit, au sujet des usures maritimes: L'auteur ne voit rien que de juste dans les usures maritimes; ce sont ses termes. En vérité, cet ouvrage de l'esprit des loix a un terrible interprête. L'auteur a traité des usures maritimes au chapitre XX du livre XXII; il a donc dit, dans ce chapitre, que les usures maritimes étoient justes. Voyons-le.

Des

<sup>(1)</sup> Maris & fæminæ conjunctio, individuam vitæ societatem continens,

### Des usures maritimes.

La grandeur des usures maritimes est fondée sur deux choses; le périt de la mer qui fait qu'on ne s'expose à prêter son argent que pour en avoir beaucoup d'avantage; Es la facilité que le commerce donne à l'emprunteur de faire promptement de grandes affaires Es en grand nombre: au lieu que les usures de terre, n'étant fondées sur aucune de ces deux raisons, sont ou prosérites par le législateur, ou, ce qui est plus sensé, réduites à de justes bornes.

Je demande à tout homme sensé, si l'auteur vient de décider que les usures maritimes sont justes; ou s'il a dit simplement que la grandeur des usures maritimes répugnoit moins à l'équité naturelle que la grandeur des usures de terre. Le critique ne connoît que les qualités positives & absolues; il ne sçait ce que c'est que ces termes plus ou moins. Si on lui disoit qu'un mulâtre est moins noir qu'un Négre, cela signifieroit, selon lui, qu'il est blanc comme de la neige; si on lui disoit qu'il est plus noir qu'un Européen, il croiroit encore qu'on veut dire qu'il est noir comme du charbon. Mais poursuivons.

Il y a dans l'esprit des loix, au livre XXII, quatre chapitres sur l'usure Dans les deux premiers, qui sont le XIX & celui qu'on vient de lire, l'auteur examine l'usure (2) dans le rapport qu'elle peut avoir avec le commerce chez les différen-

<sup>(2)</sup> Usure ou intérêt signission la même chose chez les Romains.

férentes nations & dans les divers gouvernemens du monde; ces deux chapitres ne s'appliquent qu'à cela: les deux suivans ne sont faits que pour ex. pliquer les variations de l'usure chez les Romains. Mais voilà qu'on érige tout-à-coup l'auteur en casuiste, en canoniste & en théologien, unique. ment par la raison que celui qui critique est cafuiste, canoniste & théologien, ou deux des trois. ou un des trois, ou peut-être dans le fond aucun des trois. L'auteur sçait qu'à regarder le prêt à intérêt dans son rapport avec la religion chrétienne, la matiere a des distinctions & des limitations fans fin: il sçait que les jurisconsultes & plusieurs tribunaux ne sont pas toujours d'accord avec les casuistes & les canonistes; que les uns admettent de certaines limitations au principe général de n'exiger jamais d'intérêts, & que les autres en admettent de plus grandes. Quand toutes ces questions auroient appartenu à son sujet, ce qui n'est pas, comment auroit-il pu les traiter? On a bien de la peine à sçavoir ce qu'on a beaucoup étudié, encore moins sçait-on ce qu'on n'a étudié de sa vie: mais les chapitres mêmes que l'on emploie contre lui, prouvent affez qu'il n'est qu'historien & jurisconsulte. Lisons le chapitre XIX (1).

L'argent est le signe des valeurs. Il est clair que celui qui a besoin de ce signe doit le louer, comme il fait toutes les choses dont il pout avoir besoin. Toute la disserce est que les aurres choses peuvent ou se louer, ou s'acheier: au lieu que l'argent.

(1) Liv. XXII.

qui est le prix des choses, se loue & ne s'achete pas, C'est bien une action très-bonne de préter à un autre son argent sans intérét; mais on sent que ce ne peut être qu'un conseil de religion, & non une loi sivile.

Pour que le commerce puisse se bien faire, il faut que l'argent ait un prix, mais que ce prix soit peu considérable. S'il est trop baut, le négociant, qui voit qu'il lui en coûteroit plus en intérêts qu'il ne pourroit gagner dans son commerce, n'entreprend rien. Si l'argent n'a point de prix, personne n'en prête, & le négociant n'entreprend rien non plus.

Je me trompe, quand je dis que personne n'en prête: il saut toujours que les affaires de la société aillent; l'usure s'établit, mais avec les désor-

dres que l'on a éprouvés dans tous les tems.

La loi de Mahomet confond l'usure avec le prês à intérêt: l'usure augmente dans les pays Mahométans à proportion de la sévérité de la désense; le préteur s'indemnise du péril de la contravention.

Dans ces pays d'Orient, la plupart des bommes n'ont rien d'assuré; il n'y a presque point de rapport entre la possession actuelle d'une somme & l'espérance de la r'avoir après l'avoir prêtée. L'usure y augmente donc à proporțion du péril de l'insolvabilité.

Ensuite viennent le chapitre des usures maritimes, que j'ai rapporté ci-dessus; & le chapitre XXI qui traite du prét par contrat, & de l'usure chez les Romains, que voici:

Outre le prêt fait pour le commerce, il y a encore une espece de prêt fait par un contrat civil, d'où résulte un intérés ou ujure.

Le

Le peuple, chez les Romains, augmentant tom les jours sa puissance les magistrats chercherent à le flatter. Et à lui faire faire les loix qui lui étoient les plus agréables. Il retrancha les capitaux, il diminua les intérêts, il désendit d'en prendre; il ôta les contraintes par corps: ensin l'abolition des dettes fut mise en question, toutes les sois qu'un tribun voulut se rendre populaire.

Ces continuels changemens, soit par des loix, soit par des plébisites, naturaliserent à Rome l'usure: car les créanciers voyant le peuple leur débiteur, leur législateur & leur juge, n'eurent plus de confiance dans les contrats. Le peuple, comme un débiteur décrédité, ne tentoit à lui prêter que par de gros prosits; d'autant plus que, si les loix ne venoient que de tems en tems, les plaintes du peuple étoient continuelles, & intimidoient toujours les créanciers. Cela sit que tous les moyens bonnêtes de prêter & d'emprunter surent abolis à Rome; & qu'une usure affreuse, toujours foudroyée & toujours renaissante, s'y établit.

Cicéron nous dit que, de son tems, on prétoit à Rome à trente-quatre pour cent, & à quarante buit pour cent dans les provinces. Ce mal venoit, encore un coup, de ce que les loix n'avoient pas été ménagées. Les loix extrêmes dans le dien sont naître le mal extrême: il fallut payer pour le prêt de l'argent, & pour le danger des peines de la loi. L'auteur n'a donc parlé du prêt à intérêt que dans son rapport avec le commerce des divers peuplés, ou avec les loix civiles des Romains; & cela est si vrai, qu'il a distingué, au second

article du chapitre XIX, les établissemens des lézissateurs de la religion, d'avec ceux des législateurs politiques. S'il avoit parlé là nommément de la religion chrétienne, avant un autre sujet à traiter, il auroit employé d'autres termes; & fait ordonner à la religion chrétienne ce qu'elle ordonne, & conseiller ce qu'elle conseille : il auroit distingué, avec les théologiens, les cas divers ; il auroit posé toutes les limitations que les principes de la religion chrétienne laissent à cette loi générale, établie quelquefois chez les Romains & toujours chez les Mahométans, qu'il ne faut jamais, dans aucun cas & dans aucune circonstance , recevoir d'intérêt pour de l'argent. L'auteur n'avoit pas ce sujet à traiter; mais celui-ci, qu'une défense générale, illimitée, indistincte & sans restriction, perd le commerce chez les Mahométans, & pensa perdre la république chez les Romains: d'où il fuit que, parce que les chrétiens ne vivent pas fous ces termes rigides, le commerce n'est point détruit chez eux; & que l'on ne voit point, dans leurs états, ces usures affreuses qui s'exigent chez les Mahométans, & que l'on extorquoit autrefois chez les Romains.

L'auteur a employé les chapitres (1) XXI & XXII à examiner quelles furent les loix, chez les Romains, au fujet du prêt par contrat dans les divers tems de leur république: fon critique quitte un moment les bancs de théologie, & fe tourne du côté de l'érudition. On va voir qu'il fe trom-

pe encore dans fon érudition; & qu'il n'est pas seulement au fait de l'état des questions qu'il traite. Lisons le (1) chapitre XXII.

Tacite dit que la loi des douze tables fixa l'intérêt à un pour cent par an : il est visible qu'il s'est trompé, & qu'il a pris pour la loi des douze tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des douze tables avoit réglé cela, comment, dans les difoutes qui s'éleverent depuis entre les créanciers & les aébiteurs, ne se servit-on pas servi de son autorité? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt; &, pour peu qu'on soit versé dans l'histoire de Rome, on verra qu'une loi pareille ne pouvoit point être l'ouvrage des décemvirs. Et un peu après l'auteur ajoute : l'au 398 de Rome, les tribuns Duckius & Ménénius firent passer une loi qui réduisoit les inférêts à un pour cent par an. cette loi que Tacite confond avec la loi des douze tables; & c'est la premiere qui ait été faite chez les Romains pour fixer le taux de l'intérêt, &c. Voyons à présent.

L'auteur dit que Tacite s'est trompé, en di. fant que la loi des douze tables avoit fixé l'usure chez les Romains; il a dit que Tacite a pris pour la loi des douze tables une loi qui fut faite par les tribuns Duellius & Ménénius environ quatre. vingt-quinze ans après la loi des douze tables; & que cette loi fut la premiere qui fixa à Rome

(3) Usurarum species ex assis partibus denominantur:

<sup>(1)</sup> Liv. XXII.
(2) Nam primò duodecim tabulis fanctum, ne quis unciario fœnore ampliùs exerceret. Annales, liv. VI.

#### DE L'ESPRIT DES LOIX.

le taux de l'usure. Que lui dit-on? Tacite ne s'est pas trompé; il a parlé de l'usure à un pour cent par mois, & non pas de l'usure à un pour cent par an. Mais il n'est pas question ici du taux de l'usure; il s'agit de sçavoir si la loi des douze tables a fait quelque disposition quelconque sur l'usure. L'auteur dit que Tacite s'est trompé, parce qu'il a dit que les décemvirs, dans la loi des douze tables, avoient fait un réglement pour fixer le taux de l'usure: & là-dessus le critique dit que Tacite ne s'est pas trompé, parce qu'il a parlé de l'usure à un pour cent par

mois, & non pas à un pour cent par an. J'avois donc raison de dire que le critique ne sçait pas

l'état de la question.

Mais il en reste une autre, qui est de sçavoir fi la loi quelconque, dont parle Tacite, fixa l'ufure à un pour cent par an, comme l'a dit l'auteur; ou bien à un pour cent par mois comme le dit le critique. La prudence vouloit qu'il n'en. treprît pas une dispute avec l'auteur sur les loix Romaines, sans connoître les loix Romaines: qu'il ne lui niât pas un fait qu'il ne sçavoit pas, & dont il ignoroit même les moyens de s'éclaicir. La question étoit de sçavoir ce que Tacite avoit entendu par ces mots uncigrium (2) fanus: il ne lui falloit qu'ouvrir les dictionnaires; il auroit trouvé, dans celui de Calvinus ou Kahl (3).

que

quod ut intelligatur, illud scire oportet, sortem omnem ad centenarium numerum revocari; summam autem usu-ram esse, cum pars sortis centesima singulis menubus per-solvitur. Et quonium ista ratione summa hac usura dusdecun

#### DE'FENSE 140

que l'usure onciaire étoit d'un pour cent par an! & non d'un pour cent par mois. Vouloit-il confulter les sçavans? il auroit trouvé la même chofe dans Saumaife (1):

> Teffis mearum centimanus Gyas Sententiarem.

> > Hor. ode IV, liv. IV, v. 69.

Remontoit-il aux fources? il auroit trouvé là-deffus des textes clairs dans les livres (2) de droit: il n'auroit point brouillé toutes les idées : il ent distingué le tems & les occasions où l'usure onciaire fignifioit un pour cent par mois, d'avec les tems & les occasions où elle fignifioit un pout cent par an; & il n'auroit pas pris le douzieme de la centésime pour la centésime.

Lorsqu'il n'y avoit point de loix sur le taux de l'usure chez les Romains, l'usage le plus ordinai. re étoit que les usuriers prenoient douze onces de cuivre sur cent onces qu'ils prêtoient; c'està-dire, douze pour cent par an, &, comme un as valoit douze onces de cuivre, les usuriers retiroient chaque année un as fur cent onces: &, com-

decim aureos annuos in centenos efficit, duodenarius numerus jurisconsultos movit, ut assem hunc usurarium appellarent. Quemadmodum hic as, non ex menstrua, fed ex annua pensione æstimandus est, similiter omnes ejus par-tes ex anni ratione intelligendæ sunc: ut, si unus in centenos annuatim pendatur, unciaria ufura; fi bini, fextans, fi terni, quadrans; fi quaterni, triens, fi quini, quinqunx; fi feni, femis; fi fepteni, feptunx; fi octoni, bes; fi no-vem, dodrans; fi deni, dextrans; fi undeni, deunx; fi quodeni, as. Lexicou Joannis Calvini, alias Kalh, Colo-

comme il falloit souvent compter l'usure par mois. l'usure de six mois sut appellée semis, ou la moitié de l'as : l'usure de quatre mois sut appellée triens, ou le tiers de l'as; l'usure pour trois mois fut appellée quadrans, ou le quart de l'as; & enfin, l'usure pour un mois fut appellée unciaria. ou le douzieme de l'as: de forte que, comme on levoit une once chaque mois fur cent onces qu'on avoit prêtées, cette usure onciaire, ou d'un pour cent par mois, ou douze pour cent par an, fut appellée usure centésime. Le critique a eu connoissance de cette fignification de l'usure centésime, & il l'a appliquée très-mal.

On voit que tout ceci n'étoit qu'une espece de méthode, de formule ou de regle entre le débiteur & le créancier, pour compter leurs usures. dans la supposition que l'usure sût à douze pour cent par an, ce qui étoit l'usage le plus ordinai. re: &, si quelqu'un avoit prêté à dix-huit pour cent par an, on se seroit servi de la même méthode, en augmentant d'un tiers l'usure de chaque mois; de sorte que l'usure onciaire auroit été d'une once & demie par mois.

Quand

niæ Allobrogum, anno 1622, apud Petrum Balduinum. in verbo usura, p 960.

(2) Argumentum legis XLVII, S. Prafe Sus legionis, ff. de administ, & periculo tutoris,

<sup>(1)</sup> de modo ufurarum, Lugduni Batavorum, ex officina Elleviriorum, anno 1639 p. 269, 270. & 271; & fur-tont ces mots: Unde verius lit unciarium fomus corum, vel uncias usuras, ut eas quoque appellatas infrà often-dam, non unciam dare menstruam in centum, sed annuam.

Quand les Romains firent des loix sur l'usure, il ne fut point question de cette méthode, qui avoit fervi & qui fervoit encore aux débiteurs & aux créanciers pour la division du tems & la commodité du paiement de leurs usures. Le législa. teur avoit un réglement public à faire; il ne s'agissoit point de partager l'usure par mois, il avoit à fixer & il fixa l'usure par an. On continua à se servir des termes tirés de la division de l'as, sans y appliquer les mêmes idées. Ainfi l'usure onciaire fignifia un pour cent par an, l'usure ex quadrante signifia trois pour cent par an, l'usure ex triente quatre pour cent par an, l'usure semis six pour cent par an. Et, si l'usure onciaire avoit signifié un pour cent par mois, les loix qui les fixerent ex quadrante, ex triente, ex semise, auroient fixé l'usure à trois pour cent, à quatre pour cent, à fix pour cent par mois: ce qui auroit été absurde, parce que les loix, faites pour réprimer l'usure, auroient été plus cruelles que les ufuriers.

Le critique a donc confondu les especes des choses. Mais j'ai intérêt de rapporter ici ses propres paroles, afin qu'on foit bien convaincu que l'intrépidité avec laquelle il parle ne doit imposer à personne: les voici (1): Tacite ne s'est point trompé: il parle de l'intérêt à un pour cent par mois, & l'auteur s'est imaginé qu'il parle d'un pour cent par an. Rien n'est si connu que le centé-

<sup>(1)</sup> Feuille du 2 octobre 1749, p. 164.

fine qui se payoit à l'usurier tous les mois. Un bomme qui écrit deux volumes in-4° fur les loix devroitil l'igno; er ?

Que cet homme ait ignoré ou n'ait pas ignoré ce centésime, c'est une chose très-indifférente: mais il ne l'a pas ignoré, puisqu'il en a parlé en trois endroits. Mais comment en a-t-il parlé? & où en a t-il parlé (2)? Je pourrois bien défier le critique de le deviner, parce qu'il n'y trouveroit point les mêmes termes & les mêmes expressions qu'il sçait.

Il n'est pas question ici de sçavoir si l'auteur de l'esprit des loix a manqué d'érudition ou non, mais de défendre ses autels (3). Cependant il a fallu faire voir au public que le critique prenant un ton si décisif sur des choses qu'il ne sçait pas, & dont il doute si peu qu'il n'ouvre pas même un dictionnaire pour se rassurer, ignorant les choses & accusant les autres d'ignorer ses propres erreurs, il ne mérite pas plus de confiance dans les autres accusations. Ne peut-on pas croire que la hauteur & la fierté du ton qu'il prend par-tout n'empêchent en aucune maniere qu'il n'ait tort? que, quand il s'échauffe, cela ne veut pas dire qu'il n'ait pas tort? que, quand il anathématife avec ses mots d'impie & de sectateur de la religion naturelle, on peut encore croire qu'il a tort ? qu'il faut bien se garder de

<sup>(2)</sup> La troiseme & la derniere note, ch. XXII livre XXII, & le texte de la troiseme note.

<sup>(3)</sup> Pro aris.

tecevoir les impressions que pourroit donner l'activité de son esprit & l'impétuosité de son style? que dans ses deux écrits, il est bon de séparer les injures de ses raisons, mettre ensuite à part les raisons qui sont mauvaises, après quoi il ne restera plus rien?

L'auteur, aux chapitres du prêt à intérêt & de l'usure chez les Romains, traitant ce sujet, sans doute le plus important de leur histoire, ce sujet qui tenoit tellement à la constitution qu'elle pensa mille sois en être renversée; parlant des loix qu'ils firent par désespoir, de celles où ils suivirent leur prudence, des réglemens qui n'étoient que pour un tems, de ceux qu'ils firent pour toujours, dit, vers la fin du chapitre XXII: L'an 398 de Rome, les tribuns Duellius & Menénius sirent passer une loi qui rédusoit les intérêts à un pour cent par an.... Dix ans après, cette usure sut réduite à la moitié; dans la suite, on l'ôta tout-à-sait.....

Il en fut de cette loi comme de toutes celles où le législateur a porté les choses à l'excès; on trouva une infinité de moyens pour l'éluder; il en fallut saire beaucoup d'autres pour la confirmer, corriger, tempérer: tantôt on quitta les loix pour suivre les loix. Mais, dans ce cas, l'usage devoit aisément prévaloir. Quand un homme emprunte, il trouve un obstacle dans la loi même qui est faite en sa faveur: cette loi a contr'elle & celui qu'elle secourt & celui qu'elle condamne. Le préteur Sempronius Aselius ayant permis aux déniteurs d'agir en conséquence des

des loix, fut tué par les créanciers, pour avoir voulu rappeller la mémoire d'une rigidité qu'on ne pouvoit plus soutenir.

Sous Sylla, Lucius Valérius Flaccus sit une loi qui permettoit l'intérêt à trois pour cent par an. Cette loi, la plus équitable & la plus modérée de celles que les Romains sirent à cet égard, Paterculus la désapprouva. Mais, si cette loi étoit nécessuire à la république, si elle étoit utile à tous les particuliers, si elle formoit une communication d'aisance entre le débiteur & l'emprunteur, elle n'étoit point injusse.

Celui-là paie moins, dit Ulpien, qui paie plus tard. Cela décide la question si l'intérêt est légitime; c'est-à-dire, si le créancier peut vendre le

tems, & le débiteur l'acheter.

Voici comme le critique raisonne sur ce dernier passage, qui se rapporte uniquement à la loi de Flaccus & aux dispositions politiques des Romains. L'auteur, dit-il, en résumant tout ce qu'il a dit de l'usure, soutient qu'il est permis à un créancier de vendre le tems. On diroit, à entendre le critique, que l'auteur vient de faire un traité de théologie, ou de droit canon, & qu'il résume ensuite ce traité de théologie & de droit canon; pendant qu'il est clair qu'il ne parle que des dispositions politiques des Romains, de la loi de Flaccus, & de l'opinion de Paterculus: de forte que cette loi de Flaccus, l'opinion de Paterculus, la réslexion d'Ulpien, celle de l'auteur, se tiennent & ne peuvent pas se séparer.

J'aurois encoré bien des choses à dire; mais j'aime mieux renvoyer aux feuilles mêmes.

Tome IV. G Croyez.

#### 146 DEFENSE

Croyez-moi, mes chers Pisons: elles ressemblent à un ouvrage qui, comme les songes d'un malade, ne sait voir que des phantômes vains (1).

(1) Credite, Pisones, isti tabulæ fore librum Persimilem, cujus, velut ægri somnia, vanæ Fingentur species.

Horat. de arte poetica. v. 6:



# DÉFENSE

DE

## L'ESPRIT DES LOIX:

#### TROISIEME PARTIE.

Ox a vu, dans les deux premieres parties, que tout ce qui réfulte de tant de critiques ameres est ceci, que l'auteur de l'esprit des loix n'a point fait son ouvrage suivant le plan & les vues de ses critiques; & que, si ses critiques avoient fait un ouvrage fur le même fujet, ils y auroient mis un très-grand nombre de choses qu'ils sçavent. Il en résulte encore, qu'ils sont théologiens, & que l'auteur est jurisconsulte; qu'ils se croient en état de faire son métier, & que lui ne se sent pas propre à faire le leur. Enfin, il en résulte, qu'au lieu de l'attaquer avec tant d'aigreur, ils auroient mieux fait de fentir eux-mêmes le prix des choses qu'il a dites en faveur de la religion, qu'il a également respectée & défendue. Il me reste à faire quelques réflexions.

CETTE maniere de raisonner n'est pas bonne, qui, employée contre quelque bon livre que ce foit, peut le faire paroître aussi mauvais que quelque mauvais livre que ce foit; & qui, pratiquée contre quelque mauvais livre que ce foit,

G 2

peut le faire paroître aussi bon que quelque bon livre que ce soit.

CETTE maniere de raisonner n'est pas bonne, qui, aux choses dont il s'agit, en rappelle d'autres qui ne sont point accessoires, & qui consond les diverses sciences, & les idées de chaque science.

IL ne faut point argumenter, sur un ouvrage fait sur une science, par des raisons qui pourroient attaquer la science même.

QUAND on critique un ouvrage & un grand ouvrage, il faut tâcher de se procurer une connoissance particuliere de la science qui y est traitée, & bien lire les auteurs approuvés qui ont déjà écrit sur cette science; asin de voir si l'auteur s'est écarté de la maniere reçue & ordinaire de la traiter.

Lors qu'un auteur s'explique par ses paroles, ou par ses écrits qui en sont l'image, il est contre la raison de quitter les signes extérieurs de ses pensées, pour chercher ses pensées; parce qu'il n'y a que lui qui sçache ses pensées. C'est bien pis, lorsque ses pensées sont bonnes, & qu'on lui en attribue de mauvaises.

QUAND on écrit contre un auteur, & qu'on s'irrite contre lui, il faut prouver les qualifications par les choses, & non pas les choses par les qualifications.

QUAND on voit, dans un auteur, une bonne inten-

intention générale, on se trompera plus rarement, si, sur certains endroits qu'on croit équivoques, on juge suivant l'intention générale, que si on lui prête une mauvaise intention particuliere.

DANS les livres faits pour l'amusement, trois ou quatre pages donnent l'idée du style & des agrémens de l'ouvrage: dans les livres de raisonnement, on ne tient rien, si on ne tient toute la chaîne.

COMME il est très-dissionle de faire un bon ouvrage, & très-aisé de critiquer, parce que l'auteur a eu tous les désilés à garder, & que le critique n'en a qu'un à forcer; il ne faut point que celui-ci ait tort: & s'il arrivoit qu'il eût continuellement tort, il seroit inexcusable.

D'AILLEURS, la critique pouvant être confidérée comme une oftentation de sa supériorité sur les autres, & son effet ordinaire étant de donner des momens désicieux pour l'orgueil humain; ceux qui s'y livrent méritent bien toujours de l'équité, mais rarement de l'indulgence.

ET comme, de tous les genres d'écrire, elle est celui dans lequel il est plus difficile de montrer un bon naturel; il faut avoir attention à ne point augmenter, par l'aigreur des paroles, la tristesse de la chose.

QUAND on écrit sur les grandes matieres, il ne suffit pas de consulter son zele, il faut encore consulter ses lumieres: &, si le ciel ne nous a pas accordé de grands talens, on peut y suppléer par la défiance de soi - même, l'exactitude, le travail. & les réflexions.

CET art de trouver dans une chose, qui naturellement a un bon sens, tous les mauvais sens qu'un esprit qui ne raisonne pas juste peut leur donner, n'est point utile aux hommes: ceux qui le pratiquent ressemblent aux corbeaux, qui fuient les corps vivans, & volent de tous côtés pour chercher des cadavres.

UNE pareille maniere de critiquer produit deux grands inconvéniens: le premier, c'est qu'elle gâte l'esprit des lecteurs, par un mêlange du vrai & du faux, du bien & du mal: ils s'accoutument à chercher un mauvais sens dans les choses qui naturellement en ont un très-bon; d'où il leur est aifé de passer à cette disposition, de chercher un bon fens dans les choses qui naturellement en ont un mauvais: on leur fait perdre la faculté de raisonner juste, pour les jetter dans les subtilités d'une mauvaise dialectique. Le second mal est, qu'en rendant, par cette façon de raifonner, les bons livres suspects, on n'a point d'autres armes pour attaquer les mauvais ouvrages: de forte que le public n'a plus de regle pour les distinguer. Si l'on traite de spinosistes & de déistes ceux qui ne le font pas, que dira-t-on à ceux qui le font?

Quoique nous devions penser aisément que les gens qui écrivent contre nous, sur des matieres qui intéressent tous les hommes, y sont déterminés par la force de la charité chrétienne; cependant, comme la nature de cette vertu est de ne pouvoir guere se cacher, qu'elle se montre en nous malgré nous, & qu'elle éclate & brille de toutes parts; s'il arrivoit que, dans deux écrits saits contre la même personne, coup sur coup, on n'y trouvât aucune trace de cette charité, qu'elle n'y parût dans aucune phrase, dans aucun tour, aucune parole, aucune expression; celui qui auroit écrit de pateils ouvrages auroit un juste sujet de craindre de n'y avoir pas été porté par la charité chrétienne.

Et, comme les vertus purement humaines sont en nous l'effet de ce que l'on appelle un bon naturel, s'il étoit impossible d'y découvrir aucun vestige de bon naturel, le public pourroit en conclurre que ces écrits ne seroient pas même l'effet des vertus humaines.

Aux yeux des hommes, les actions sont toujours plus finceres que les motifs; il leur est plus facile de croire que l'action de dire des injures atroces est un mal, que de se persuader que le motif qui les a fait dire est un bien.

QUAND un homme tient à un état qui fait respecter la religion, & que la religion fait respecter; & qu'il attaque, devant les gens du monde, un homme qui vit dans le monde; il êst essentiel qu'il maintienne, par sa manière d'agir, la

G 4

supériorité de son caractere. Le monde est trèscorrompu: mais il y a de certaines passions qui s'y trouvent très-contraintes; il y en a de favorites, qui défendent aux autres de paroître. Confidérez les gens du monde entr'eux; il n'y a rien de si timide: c'est l'orgueil qui n'ose pas dire ses fecrets, & qui, dans les égards qu'il a pour les autres, se quitte pour se reprendre. Le christianisme nous donne l'habitude de soumettre cet orgueil; le monde nous donne l'habitude de le cacher. Avec le peu de vertu que nous avons, que deviendrions-nous, si toute notre ame se mettoit en liberté, & si nous n'étions pas attentifs aux moindres paroles, aux moindres fignes, aux moindres gestes? Or, quand des hommes d'un caractere respecté manisestent des emporte. mens que les gens du monde n'oseroient mettre au jour, ceux-ci commencent à se croire meilleurs qu'ils ne font en effet; ce qui est un trèsgrand mal.

Nous autres gens du monde, fommes fi foibles, que nous méritons extrêmement d'être ménagés. Ainfi, lorsqu'on nous fait voir toutes les marques extérieures des passions violentes, que veut-on que nous pensions de l'intérieur? Peuton espérer que nous, avec notre témérité ordinaire de juger, ne jugions pas?

On peut avoir remarqué, dans les disputes & les conversations, ce qui arrive aux gens dont l'esprit est dur & difficile: comme ils ne combattent

#### DE L'ESPRIT DES LOIX.

tent pas pour s'aider les uns les autres. mais pour fe jetter à terre; ils s'éloignent de la vérité, non pas à proportion de la grandeur ou de la petitesfe de leur esprit, mais de la bizarrerie ou de l'inflexibilité plus ou moins grande de leur caractère. Le contraire arrive à ceux à qui la nature ou l'éducation ont donné de la douceur : comme leurs disputes sont des secours mutuels, qu'ils concounent au même objet, qu'ils ne pensent différemment que pour parvenir à penser de même, ils trouvent la vérité à proportion de leurs lumieres : c'est la récompense d'un bon naturel.

QUAND un homme écrit fur les matieres de religion, il ne faut pas qu'il compte tellement fur la piété de ceux qui le lisent, qu'il dise des choses contraires au bon sens; parce que, pour s'accréditer auprès de ceux qui ont plus de piété que de lumieres, il se décrédite auprès de ceux qui ont plus de lumieres que de piété.

Ex comme la religion se désend beaucoup par elle-même elle perd plus lorsqu'elle est mai désendue, que lorsqu'elle n'est point du tout désendue.

S'ı L arrivoit qu'un homme, après avoir perdu fes lecteurs, attaquât quelqu'un qui eut quelque réputation, & trouvât par-là le moyen de se faire lire; on pourroit peut-être soupçonner que, sous prétexte de sacrisser cette victime à la religion, il la sacrisseroit à son amour-propre.

G 5

La maniere de critiquer, dont nous parlons. est la chose du monde la plus capable de borner l'étendue, & de diminuer, si j'ose me servir de ce terme, la fomme du génie national. La théo. logie a ses bornes, elle a ses formules; parce que les vérités qu'elle enseigne étant connues, il faut que les hommes s'y tiennent; & on doit les empêcher de s'en écarter : c'est-là qu'il ne faut pas que le génie prenne l'essor: on le circonscrit, pour ainsi dire, dans une enceinte. Mais c'est se moquer du monde de vouloir mettre cette même enceinte autour de ceux qui traitent les sciences humaines. Les principes de la géométrie sont très - vrais : mais, si on les appliquoit à des choses de goût, on seroit déraisonner la raison même. Rien n'étouffe plus la doctrine, que de mettre à toutes les choses une robe de docteur: les gens qui veulent toujours enseigner empêchent beaucoup d'apprendre: il n'y a point de génie qu'on ne rétrécisse, lorsqu'on l'enveloppera d'un million de scrupules vains. Avez - vous les meilleures intentions du monde? on vous forcera vous-même d'en douter. Vous ne pouvez plus être occupé à bien dire, quand vousêtes effrayé par la crainte de dire mal; & qu'au lieu de suivre votre pensée, vous ne vous occupez que des termes qui peuvent échapper à la subtilité des critiques. On vient nous mettre un béguin sur la tête, pour nous dire à chaque mot: prenez garde de tomber; vous voulez parler comme vous, je veux que vous parliez com-

pie moi. Va-t-on prendre l'effor? ils vous arrê. tent par la manche. A-t-on de la force & de la vie? on vous l'ôte à coups d'épingle. Vous élevez-vous un peu? voilà des gens qui prennent leur pied, ou leur toise, levent la tête, & vous crient de descendre pour vous mesurer. Courezvous dans votre carriere? ils voudront que vous regardiez toutes les pierres que les fourmis ont mises sur votre chemin. Il n'y a ni science, ni littérature, qui puisse résister à ce pédantisme. Notre fiecle a formé des académies; on voudra nous faire rentrer dans les écoles des fiecles ténébreux. Descartes est bien propre à rassurer ceux qui, avec un génie infiniment moindre que le sien, ont d'aussi bonnes intentions que lui: ce grand homme fut sans cesse accusé d'athéis. me; & l'on n'emploie pas aujourd'hui, contre les athées, de plus forts argumens que les siens.

Du reste, nous ne devons regarder les critiques comme personnelles, que dans les cas où ceux qui les sont ont voulu les rendre telles. Il est très-permis de critiquer les ouvrages qui ont été donnés au public; parce qu'il seroit ridicule que ceux qui ont voulu éclairer les autres ne voulussent pas être éclairés eux-mêmes. Ceux qui nous avertissent sont les compagnons de nos travaux. Si le critique & l'auteur cherchent la vérité, ils ont le même intérêt; car la vérité est le bien de tous les hommes: ils seront des consédérés, & non pas des ennemis.

C 5

C'EST

#### 156 D E' F E N S E, &c.

C'EST avec grand platsir que je quitte la plume: on auroit continué à garder le silence, si, de ce qu'on le gardoit, plusieurs personnes n'avoient conclu qu'on y étoit réduit.



# ECLAIRCISSEMENS

SUR

## L'ESPRIT DES LOIX.

I.

QUELQUES personnes ont fait cette objection. Dans le livre de l'esprit des loix, c'est l'honneur ou la crainte qui sont le principe de certains gouvernemens, non pas la vertu; & la vertu n'est le principe que de quelques autres; donc les vertus chrétiennes ne sont pas requises dans la plupart des gouvernemens.

Voici la réponse: l'auteur a mis cette note au chapitre V du livre troisseme: je parle ici de la vertu politique, qui est la vertu morale, dans le sens qu'elle se dirige au bien général; fort peu des vertus morales particulieres & point du tout de cette vertu qui a du rapport aux vérités révélées. Il y a, au chapitre suivant, une autre note qui renvoie à celle-ci; & aux chapitres II & III du livre cinquieme, l'auteur a défini sa vertu, l'amour de la patrie. Il définit l'amour de la patrie, l'amour de l'égalité & de la fragalité. Tout le livre cinquieme pose sur ces principes. Quand un écrivain a défini un mot dans son ouvrage; quand il a donné, pour me servir de cette expression, son dictionnaire; ne saut-il pas en-

#### 58 ECLAIRCISSEMENS

tendre ses paroles suivant la signification qu'il leur a donnée?

LE mot de vertu, comme la plupart des mots de toutes les langues, est pris dans diverses acceptions: tantôt il fignisie les vertus chrétiennes, tantôt les vertus païennes; souvent une certaine vertu chrétienne, ou bien une certaine vertu païenne; quelquesois la force; quelquesois, dans quelques langues, une certaine capacité pour un art ou de certains arts. C'est ce qui précede, ou ce qui suit ce mot, qui en fixe la fignification. Ici l'auteur a fait plus; il a donné plusieurs sois sa définition. On n'a donc fait l'objection, que parce qu'on a lu l'ouvrage avec trop de rapidité.

#### II.

L'AUTEUR a dit au livre second, chap. III: la meilleure aristocratie est celle où la partie du, peuple qui n'a point de part à la puissance est si petite & si pauvre, que la partie dominante n'a aucun intérêt à l'opprimer: ainsi, quand Antipater (1) établit à Athènes, que ceux qui n'auroient pas deux mille drachmes seroient exclus du droit de suffrage, il forma la meilleure aristocratie qui sut possible; parce que ce cens étoit si petit, qu'il n'excluoit que peu de gens, & personne qui eut quelque

<sup>(1)</sup> Diodore, livre XVIII, pag. 601, édit. de Rhodo-

considération dans la cité. Les familles aristocratiques doivent donc être peuple autant qu'il est possible. Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sera parfaite; & elle le deviendra moins, à mesure qu'elle approchera de la monarchie.

DANS une lettre insérée dans le journal de Trévoux du mois d'avril 1749, on a objecté à l'auteur sa citation même. On a, dit-on, devant les yeux l'endroit cité: & on y trouve qu'il n'y avoit que neus mille personnes qui eussent le cens prescrit par Antipater; qu'il y en avoit vingt-deux mille qui ne l'avoient pas: d'où l'on conclut que l'auteur applique mal ses citations; puisque, dans cette république d'Antipater, le petit nombre étoit dans le cens, & que le grand nombre n'y étoit pas.

#### RE'PONSE.

IL eût été à desirer que celui qui a fait cette critique eût sait plus d'attention, & à ce qu'a dit l'auteur, & à ce qu'a dit Diodore.

ro. I L n'y avoit point vingt-deux mille personnes qui n'eusseme pas le cens dans la république d'Antipater: les vingt-deux mille personnes, dont parle Diodore, surent reléguées & établies dans la Thrace; & il ne resta, pour former cette république, que les neus mille citoyens qui avoient le cens, & ceux du bas peuple qui ne voulurent pas partir pour la Thrace. Le lecteur peut consulter Diodore.

2°. QUAND

### ECLAIRCISSEMENS, &c.

2°. QUAND il seroit resté à Athenes vingtideux mille personnes qui n'auroient pas eu le cens, l'objection n'en seroit pas plus juste. Les mots de grand & de petit sont relatifs. Neus mille souverains, dans un état, sont un nombre immense; & vingt-deux mille sujets, dans le même état, sont un nombre infiniment petit.

FIN DE LA DE FENSE.



# REMERCIMENT SINCERE

# À UN HOMME CHARITABLE,

Attribué à Mr. DE VOLTAIRE.





## REMERCIMENT

SINCERE

# À UN HOMME CHARITABLE.

Yous avez rendu fervice au genre humain, en vous déchaînant sagement contre des ouvrages faits pour le pervertir. Vous ne cessez d'écrire contre l'esprit des joix; & même il paroît à votre style que vous êtes l'ennemi de toute forte d'esprit. Vous avertissez que vous avez préfervé le monde du venin répandu dans l'effai sur l'homme, de Pope, livre que je ne cesse de relire, pour me convaincre de plus en plus de la force de vos raisons & de l'importance de vos fervices. Vous ne vous amusez pas, monsieur. à examiner le fond de l'ouvrage sur les loix, à vérifier les citations, à discuter s'il y a de la justesse, de la profondeur, de la clarté, de la fagesse; si les chapitres naissent les uns des autres, s'ils forment un tout ensemble; si enfin ce livre, qui devroit être utile, ne feroit pas, par malheur, un livre agréable.

Vous allez d'abord au fait; &, regardant Mr. de Montesquieu comme le disciple de Pope, vous

#### 164 REMERCIMENT SINCERE

les regardez tous deux comme les disciples de Spinosa. Vous leur reprochez, avec un zele merveilleux, d'être athées, parce que vous découvrez, dites-vous, dans toute leur philosophie les principes de la religion naturelle. Rien n'est assurément, monsieur, ni plus charitable ni plus judicieux, que de conclure qu'un philosophe ne connoît point de Dieu, de cela même qu'il pose pour principe, que Dieu parle au cœur de tous les hommes.

Un honnête homme est le plus noble ouvrage de Dieu, dit le célebre poëte philosophe; vous vous élevez au-dessus de l'honnête homme. Vous confondez ces maximes funestes, que la divinité est l'auteur & le lien de tous les êtres; que tous les hommes font freres; que dieu est leur pere commun: qu'il faut ne rien innover dans la religion. ne point troubler la paix établie par un monarque sage; qu'on doit tolérer les sentimens des hommes, ainsi que leurs défauts. Continuez, monfieur; écrasez cet affreux libertinage, qui est au fond la ruine de la fociété. C'est beaucoup que, par vos gazettes ecclésiastiques, vous ayez faintement essayé de tourner en ridicule toutes les puissances: &, quoique la grace d'être plaisant vous ait manqué, volenti & conunti, cependant vous avez le mérite d'avoir fait tous vos efforts pour écrire agréablement des invectives. Vous avez voulu quelquefois réjouir des faints: mais vous avez souvent essayé d'armer chrétiennement les sideles les uns contre les autres. Vous prêchez le schisme pour la plus grande gloire de dieu. Tout

A UN HOMME CHARITABLE. 165 Tout cela est très-édifiant; mais ce n'est point encore assez.

Votre zele n'a rien fait qu'à demi, si vous ne parvenez pas à faire brûler les livres de Pope, de Locke & de Bayle, l'esprit des loix, &c. dans un bucher auquel on mettra le seu avec un paquet de nouvelles ecclésiastiques.

En effet, monsieur, quels maux épouvantables n'ont pas fait dans le monde une douzaine de vers répandus dans l'essai sur l'homme de ce scélérat de Pope, cinq ou six articles du dictionnaire de cet abominable Bayle, une ou deux pages de ce coquin de Locke, & d'autres incendiaires de cette espece? Il est vrai que ces hommes ont mené une vie pure & innocente, que tous les honnêtes gens les chérissoient & les consultoient; mais c'est par là qu'ils sont dangereux. Vous voyez leurs fectateurs, les armes à la main, troubler les royaumes, porter par-tout le flambeau des guerres civiles. Montaigne, Charron, le président de Thou, Descartes, Gassendi, Rohaut, le Vayer, ces hommes affreux, qui étoient dans les mêmes principes, bouleverserent tout en France. C'est leur philosophie qui fit donner tant de ba. tailles, & qui causa la saint Barthélemy; c'est leur esprit de tolérantisme qui est la ruine du monde: & c'est votre saint zele qui répand par-tout la douceur de la concorde,

Vous nous apprenez que tous les partifans de la religion naturelle font les ennemis de la religion chrétienne. Vraiment, monfieur, vous avez fait là une belle découverte! Ainsi, dès que je

verrai

#### 166 REMERCIMENT SINCERE

verrai un homme fage, qui, dans fa philosophie, reconnoîtra par-tout l'être suprême, qui admirera la providence dans l'infiniment grand & dans l'infiniment petit, dans la production des mondes & dans celle des insectes, je conclurai de-là qu'il est impossible que cet homme soit chrétien. Vous nous avertissez qu'il faut penser ainsi aujourd'hui de tous les philosophes. On ne pouvoit certainement rien dire de plus sensé & de plus utile au christianisme, que d'assurer que notre religion est basouée, dans toute l'Europe, par tous ceux dont la profession est de chercher la vérité. Vous pouvez vous vanter d'avoir fait là une réslexion dont les conséquences seront bien avantageuses au public.

Que j'aime encore votre colere contre l'auteur de l'esprit des loix, quand vous lui reprochez d'avoir loué les Solon, les Platon, les Socrate, les Aristide, les Cicéron, les Catons, les Epictete, les Antonins, & les Trajan! On croiroit, à votre dévote fureur contre ces gens-là, qu'ils ont tous figné le formulaire. Quels monstres, monsieur, que tous ces grands hommes de l'antiquité! Brûlons tout ce qui nous reste de leurs écrits, avec ceux de Pope & de Locke, & de Mr. de Montesquieu. En effet, tous ces anciens sages sont vos ennemis; ils ont tous été éclairés par la religion naturelle. Et la vôtre, monsieur, je dis la vôtre en particulier, paroît si fort contre la na. ture, que je ne m'étonne pas que vous détestiez sincérement tous ces illustres réprouvés, qui ont fait, je ne sçais comment, tant de bien à la terre. Remerciez bien dieu de n'avoir rien de commun,

A UN HOMME CHARITABLE. 167 ni avec leur écrits.

Vos faintes idées fur le gouvernement politique sont une suite de votre sagesse. On voit que vous connoissez les royaumes de la terre tout comme le royaume des cieux. Vous condamnez de votre autorité privée les gains que l'on fait dans les rifques maritimes. Vous ne sçavez pas probablement ce que c'est que l'argent à la grosse; mais vous appellez ce commerce usure. C'est une nouvelle obligation que le roi vous aura d'empêcher fes sujets de commercer à Cadix. Il faut laisser cette œuvre de Satan aux Anglois & aux Hollandois, qui sont déjà damnés sans ressource. Je voudrois, monsieur, que vous nous dissiez combien vous rapporte le commerce sacré de vos nouvelles ecclésiastiques. Je crois que la bénédiction répandue sur ce chef-d'œuvre peut bien faire monter le profit à trois cent pour cent. Il n'y a point de commerce profane qui ait jamais si bien rendu.

Le commerce maritime, que vous condamnez, pourroit être excusé peut-être en faveur de l'utilité publique, de la hardiesse d'envoyer son bien dans une autre hémisphere, & du risque des naufrages. Votre petit négoce a une utilité plus senssible; il demande plus de courage, & expose à de plus grands risques.

Quoi de plus utile, en effet, que d'instruire l'univers quatre sois par mois des aventures de quelques clercs tonsurés! Quoi de plus courageux que d'outrager votre roi & votre archevêque! Et quel risque, monsieur, que ces petites humiliations que vous pourriez essuyer en place publi.

que? Mais je me trompe; il y a des charmes à fouffrir pour la bonne cause. Il vaut mieux obéir à dieu qu'aux hommes: & vous me paroissez tout fait pour le martyre, que je vous souhaite cordialement, étant votre très-humble & très-obéissant serviteur.

A Marseille, le 10 mai 1750.



# LYSIMAQUE.

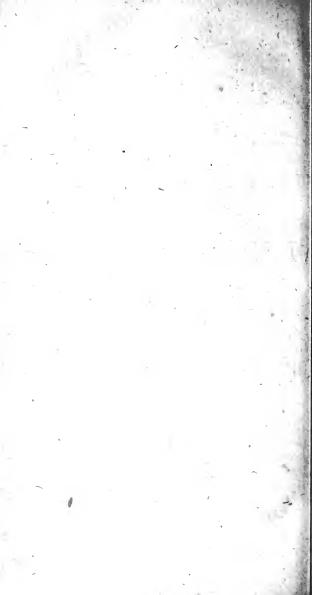



## LYSIMAQUE.

ORSQU'ALEXANDRE eut détruit l'empire des Perses, il voulut que l'on crût qu'il étoit fils de Jupiter. Les Macédoniens étoient indignés de voir ce prince rougir d'avoir Philippe pour pere: leur mécontentement s'accrut, lorsqu'ils lui virent prendre les mœurs, les habits & les manieres des Perses: & ils se reprochoient tous d'avoir tant fait pour un homme qui commençoit à les mépriser. Mais on murmuroit dans

l'armée, & on ne parloit pas.

Un philosophe, nommé Callisthene, avoit suivi le roi dans son expédition. Un jour ou'il le salua à la maniere des Grecs, D'où vient, lui dit Alexandre, que tu ne m'adores pas? " Seigneur, lui dit Callisthene, vous êtes chef " de deux nations : l'une, esclave avant que " vous l'eussiez soumise, ne l'est pas moins de-" puis que vous l'avez vaincue; l'autre, libre ", avant qu'elle vous servit à remporter tant ,, de victoires, l'est encore depuis que vous ", les avez remportées. Je suis Grec, seigneur: " & ce nom vous l'avez élevé si haut, que, H 2 , fan

., sans vous faire tort, il ne nous est plus per-

., mis de l'avilir".

Les vices d'Alexandre étoient extrêmes, comme ses vertus: il étoit terrible dans sa colere: elle le rendoit cruel. Il fit couper les pieds, le nez & les oreilles à Callisthene; ordonna qu'on le mît dans une cage de fer: & le fit porter ainsi à la fuite de l'armée.

l'aimois Callisthene; &, de tout tems, lors. que mes occupations me laissoient quelques heures de loisir, je les avois employées à l'écouter: & , si j'ai de l'amour pour la vertu, je le dois aux impressions que ses discours faisoient sur moi. l'allai le voir.,, Je vous falue, lui dis-je, , illustre malheureux, que je vois dans une ,, cage de fer , comme on enferme une bête , fauvage, pour avoir été le feul homme de " l'armée".

" Lysimaque, me dit-il, quand je suis dans ,, une situation qui demande de la force & du ,, courage, il me femble que je me trouve presqu'à ma place. En vérité, si les dieux ne " m'avoient mis fur la terre que pour y mener une vie voluptueuse, je croirois qu'ils m'au-, roient donné en vain une ame grande & im-" mortelle. Jouir des plaisirs des sens, est une , chose dont tous les hommes sont aisément ,, capables; & , fi les dieux ne nous ont fait ,, que pour cela, ils ont fait un ouvrage plus ", parfait qu'ils n'ont voulu, & ils ont plus ,, exécuté qu'entrepris. Ce n'est pas, ajouta - t-,, il

;, il, que je fois infensible. Vous ne me faites ,, que trop voir que je ne le suis pas. Quand ,, vous êtes venu à moi , j'ai trouvé d'abord , quelque plaisir à vous voir faire une action , de courage. Mais, au nom des dieux , que ,, ce soit pour la derniere sois. Laissez-moi , soutenir mes malheurs , & n'ayez point la ,, cruauté d'y joindre les vôtres.

"Callithene, lui dis-je, je vous verrai tous "les jours. Si le roi vous voyoit abandonné "des gens vertueux, il n'auroit plus de re-"mords: il commenceroit à croire que vous "êtes coupable. Ah! j'espere qu'il ne jouira "pas du plaisir de voir que ses châtimens me

pas da plant de von que les chadinens me feront abandonner un ani."

Un jour, Callisthene me dit: "Les dieux immortels m'ont consolé: & depuis ce tems, je sens en moi quelque chose de divin, qui m'a ôté le sentiment de mes peines. J'ai vu en songe le grand Jupiter. Vous étiez auprès de lui; vous aviez un sceptre à la main, & un bandeau royal sur le front. Il vous a montré à moi, & m'a dit: il te rendra plus beureux. L'émotion où j'étois m'a réveillé. Je me suis trouvé les mains élevées au ciel, & faisant des efforts pour dire: grand Jupiter, si Lyss, maque doit regner. fais qu'il regne avec justice. Lysimaque, vous régnerez: croyez un hom-

" Lysimaque, vous régnerez: croyez un hom-" me qui doit être agréable aux dieux, puisqu'il " souffre pour la vertu".

Cependant Alexandre ayant appris que je res-

pectois la misere de Callisthene, que j'allois le voir, & que j'osois le plaindre, il entra dans une nouvelle sureur. "Va, dit-il, combattre contre "les lions, malheureux qui te plais tant à vivre, avec les bêtes séroces". On disséra mon supplice, pour le faire servir de spectacle à plus de gens.

Le jour qui le précéda, j'écrivis ces mots à Callisshene: " Je vais mourir. Toutes les idées ,, que vous m'aviez données de ma suture grandeur se sont évanouies de mon esprit. J'aurois , souhaité d'adoucir les maux d'un homme tel ,, que vous".

Prexape, à qui je m'étois confié, m'apporta cette réponse: " Lysimaque, si les dieux ont " résolu que vous régniez, Alexandre ne peut " pas vous ôter la vie : car les hommes ne résis-

, tent pas à la volonté des dieux".

Cette lettre m'encouragea: &, faisant réstexion que les hommes les plus heureux & les plus malheureux sont également environnés de la main divine, je résolus de me conduire, non pas par mes espérances, mais par mon courage; & de désendre, jusqu'à la fin, une vie sur laquelle il y avoit de si grandes promesses.

On me mena dans la carrière. Il y avoit autour de moi un peuple immense, qui venoit être témoin de mon courage, ou de ma frayeur. On me lacha un lion. J'avois plié mon manteau autour de mon bras: je lui présentai ce bras, il voulut le dévorer: je lui saiss la langue, la lui ar-

rachai, & le jettai à mes pieds.

Alexan.

Alexandre aimoit naturellement les actions courageuses, il admira ma résolution & ce moment sut celui du retour de sa grande ame.

Il me sit appeller; &, me tendant la main, ,, Lysimaque, me dit-il, je te rends mon ami,, tié; rends-moi la tienne. Ma colere n'a servi ,, qu'à te faire faire une action qui manque à ,, la vie d'Alexandre".

Je reçus les graces du roi. J'adorai les décrets des dieux; & j'attendois leurs promesses, sans les rechercher, ni les suir. Alexandre mourut, & toutes les nations furent sans maître. Les sils du roi étoient dans l'enfance: son frere Aridée n'en étoit jamais sorti. Olympias n'avoit que la hardiesse des ames soibles; & tout ce qui étoit cruauté étoit pour elle du courage: Roxane, Eurydice, Statyre, étoient perdues dans la douleur. Tout le monde, dans le palais, sçavoit gémir; & personne ne sçavoit régner. Les capitaines d'Alexandre leverent donc les yeux sur son trône: mais l'ambition de chacun sut contenue par l'ambition de tous. Nous partageâmes l'empire; & chacun de nous crut avoir partagé le prix de ses fatigues.

Le fort me fit roi d'Asie: &, à présent que je puis tout, j'ai plus besoin que jamais des leçons de Callischene. Sa joie m'annonce que j'ai fait quelque bonne action; & ses soupirs me disent que j'ai quelque mal à réparer. Je le trouve entre mon peuple & moi.

Je suis le roi d'un peuple qui m'aime. Les peres de samille esperent la longueur de ma vie,

### E76 LYSIMAQUE.

comme celle de leurs enfans: les enfans craignent de me perdre, comme ils craignent de perdre leur pere. Mes sujets sont heureux, & je le suis.

FIN.



# TABLE

### DES MATIERES

CONTENUES

### DANS L'ESPRIT DES LOIX,

#### ET DANS LA DE'FENSE.

Le chiffre romain indique le tome; le chiffre arabe la page; & le D. la défense.

A BBAYES. Pourquoi les rois de France en abandonnerent les élections, IV. 38.

Abbes. Menoient autretois leurs vassaux à la guerre, III. 326. Pourquoi leurs vassaux n'étoient pas menés à la guerre par le comte, III. 330. Abondance & rareté de l'or & de l'argent relatives : abon-

dance & rareté réelles, III. 338, 339.

Abyssins. Leur carême; qui leur ôte les forces nécessaires pour réfister aux Turcs, est contraire à la loi naturelle, III. 111. Acensateurs. Comment punis à Athenes, quand ils n'avoient pas pour eux la cinquieme partie des suffrages, II. 30. Cas où l'on ne doit faire aucune attention à leurs dékitions, II. 36. Du tems des combats judiciaires, plufieurs ne pouvoient pas se battre contre un seul accusé, III 206. Quand étoient obligés de combattre pour leurs témoins provoqués par l'accufé, III. 212.

Accusateurs injustes. Comment punis à Rome, II. 30. Accusations. Par qui elles penvent être faites dans les divers gouvernemens, I. 140, 141; II. 25. Combien on doit se déster de celles qui sont fondées sur la haine publique, II. 12. L'équité naturelle demande que le degré de preuves foit proportionné à la grandeur de l'accusation, D 89, 97. Accufation publique. Ce que c'est : Précautions nécessaires pour

en prévenir les abus dans un état populaire, II. 30. Quand & pourquoi elle cessa d'avoir lieu, à Rome, contre l'adultere, I. 177, 178.

Accusés. Liberté qu'ils doivent avoir dans le choix de leurs juges, I. 262. Combien il faut de voix pour leur condamnation, II. 6. Pouvoient, à Rome & à Athenes, se retirer avant le jugement, II. 31. C'est une chose injuste de condamner celui qui nie, & de sauver celui qui H 5 avoue,

avoue, III. 117. Comment se justificient, sous les loix faliques & autres loix barbares, III. 183 & sur. Du tems des combats judiciaires, un seul ne pouvoit pas se battre contre plusieurs accusateurs, III. 206. Ne produifent point de témoins en France. Ils en produisent en Angleterre: de là vient qu'en France, les faux témoins font punis de mort; en Angleterre, non, III. 274, 275. Achim. Pourquoi tout le monde y cherche à se vendre, II. 95.

Acilia (la lei) Les circonstances dans lesquelles cette loi fut rendue, en font une des plus sages qu'il y ait, I. 151. Acquisitions des gens de main-morte. Ce sexoit une imbécillité que de sourenir qu'on ne doit pas les borner, III.86.

Voyez Clergé: Monafieres.

Actions des hommes. Ce qui les fait estimer dans une monarchie. I. 56. Causes des grandes actions des anciens, 1.63. Adions judiciaires. Pourquoi introduites a Rome & dans la Grece, I. 133.

Actions de bonne foi. Pourquoi introduites, à Rome, par

les préteurs; & admises parmi nous, I. Ibid.

Actions, tant civiles que criminelles. Etoient autrefois décidées par la voie du combat judiciaire, III. 198 & suiv. Adatinques. Avoient, chez les Germains, la plus forte composition, III. 336. ADELHARD. C'est ce savori de Louis le débonnaire

qui a perdu ce prince, par les dissipations qu'il lui a

fait faire, IV. 53

Adoption. Pernicieuse dans une aristocratie, 11.96. Se faisoit. chez les Germains, par les armes, II. 182.

Adulation. Comment l'honneur l'autorise dans une monar-

chie, I 56.

Adulteres Combien il est utile que l'accusation en soit publique dans une démocratie. I. 89. Etoit soumis, à Rome, à une accufation publique: pourquoi, I. 177. Quand & pourquoi il n'y fut plus formis à Rome, 178, 179. Auguste & Tibére n'infligerent que dans certains cas les peines prononcées par leurs propres loix contre ce crime, I. 181, 182. Ce crime se multiplie en raison de la diminution des mariages, III, 35. Il est contre la natu-re de permettre aux enfans d'accuser leur mere ou leur belle-mere de ce crime, III 106. La demande en séparation pour raison de ce crime doit être accordée au mari feulement, comme fait le droit civil; & non aux deux conjoints, comme a fair le droit canonique, III. 112, 113. Adulterins. Il n'est point question de ces sortes d'enfans à la Chine, ni dans les autres pays de l'orient : pourquoi, III. 6.

Ærarii Qui l'on nommoit ainsià Rome, III Affranchis. Inconvéniens de leur trop grand nombre, II. 110, 111. Sagesse des loix romaines à leur égard: part

qu'el-

qu'elles leur laissoient dans le gouvernement de la république, II. 112, 113. Loi abominable que leur grand nombre fit passer chez les Volsniens, II. 111. Pourquoi ils dominent presque toujours à la cour des princes &c chez les grands, II. 113.

Affranchissemens. Regles que l'on doit suivre à cet égard dans les distérens gouvernemens, II. 110, 111 & juin. Assiranchissement des serses. Est une des sources des coutumes

de France, III. 262; 263.

Afrique. Il y nait plus de filles que de garçons, la polygamie peut donc y avoir lieu, II. 119. Pourquoi il est & fera roujours si avantageux d'y commercer, II. 255. Du tour de l'Afrique, II, 283 & fuiv. Description de ses côtes, ilid. Comment on y commerçoit avant la découverte du cap de Bonne espérance, II. 284. Ce que les Romains en connoissoient, II. 285 & fuiv. Ce que Prolomée le géographe en connoissoit, II. 285, 286. Le voyage des Phéniciens & d'Eudoxe autour de l'Afrique étoit regardé comme fabuleux par Ptolomée: erreur finguliere de ce géographe à cet égard, II. 286. Les anciens en connoissoient bien l'intérieur, & mal les côtes: nous en connoissons bien les côtes, & mal l'intérieur, ibid. Description de ses côtes occidentales, II. 287 & fuiv. Les noirs y ont une monnoie, fans en avoir aucune, II. 336. Comparaison des mœurs de ses habitans chrétiens avec celles de ceux qui ne le font pas, III 50. Agilelfingues. Ce que c'étoit chez les Germains : leurs prérogatives, III. 336.

Agnats. Ce que c'étoit à Rome: leurs droits sur les succes-

fions, III. 141.

A GOBARD. Sa fameuse lettre à Louis le débonnaire prouve que la loi salique n'étoit point établie en Bourgo-gne, III. 168. 169. Elle prouve aussi que la loi de Gondebaud subsista long-tems chez les Bourguignons, III. 170. Semble prouver que la preuve par le combat n'étoit point en usage chez les Francs: elle y étoit cependant en usage, III. 191.

Agraire. Voyez Loi agraire.

Mericulture. Doit-elle, dans une république, être regardée comme une profession servile? I. 70 Etoit interdire aux citoyens dans la Grece, I. 70, 71, Honorée à la Chine, 11. 73.

Aïeni. Les petits-enfans succédoient à l'aïeul paternel, & non à l'aïeul maternel: raison de cette disposition des

loix romaines, III. 142.

Ainesse (droit d'). Ne doit pas avoir lieu, entre les nobles, dans l'aristocratie, I. 96. Ce droit qui étoit inconnu sous la premiere race de nos rois, s'établit avoc 116. la perpétuité des fiefs, & passa même à la couronne, qui fut regardée comme un fief, II. 76.

Air de cour. Ce que c'est dans une monarchie, I. 58.

AISTULPHF. Ajouta de nouvelles loix à celles des Lombards, III. 159

ALARIC. Fit faire une compilation du code théodosien, qui servit de loi aux Romains de ses états, III. 166.

ALCIBIADE. Ce qui l'a rendu admirable, I. 78. Altoran. Ce livre n'est pas inutile à la liberté dans les pays despotiques, II. 40. Gengis-kan le fait fouler aux pieds de ses chevaux, III. 81.

Alep (caravane d'). Sommes immenses qu'elle porte en

Arabie, II. 361.

A LEXANDRE. Son empire fut divifé, parce qu'il étoit trop grand pour une monarchie, I. 208. Bel usage qu'il fit de sa conquête de la Bactriane, I. 235, 236. Sagesse de sa conduite pour conquérir, & pour conserver ses conquêtes, I. 243 & fulv. Comparé à Céfar, I. 249. Sa conquête: révolution qu'elle causa dans le commerce, II. 270 & suiv. Ses découvertes; ses projets de commerce; &c fes travaux, II. 271 & fniv. A - t-il voulu établir le siège de son empire dans l'Arabie? II. 275. Commerce des rois grecs qui lui succéderent, II. ihid & suiv. Voyage de sa flotte, II. 281. Pourquoi il n'attaqua pas les colonies grecques établies dans l'Afie: ce qui en réfulta, II. 295. Révolution que sa mort causa dans le commerce, II. 302 & fuiv. On peut prouver, en fuivant la méthode de Mr. l'abbé Dubos, qu'il n'entra point dans la Perse en conquérant, mais qu'il y fut appellé par les peuples, IV. 359.

ALEXANDRE empereur. Ne veut pas que le crime de

lese-majesté indirect ait lieu sous son regne, I. 17.

Alexandrie. Le frere y pouvoit épouser la sœur, soit utérine, soit consanguine, I. 111. Où & pourquoi elle sut

bâtie, II. 274.

A'eer. Les femmesy font nubiles à neuf ans: elles doivent donc être esclaves. II. 116. On y est si corrompu, qu'il y a desserrails où il n'ya pas une seule semme, II. 122. La dureté du gouvernement fait que chaque pere de sa-

mille y a un trésor enterré, II. 328

Allénation des grands offices & des siefs, IV. 67 & sniv. Allemagne. République sédérative, & par ella regardée en Europe comme éternelle, I. 216. Sa république sédérative plus imparsaite que celles de Hollande & de Snisse, I. 218 & sniv. Pour quoi cette république sédérative substitue, ma'gré le vice de sa constitucion, I. 219. Sa stuation, vers le milieu du regne de Louis XIV, contribua à la grandeur relative de la France, I. 226. Inconvénient d'un usage qui se pratique dans ses diettes, I. 265.

Quelle forte d'esclavage y est établi, II. 555. Ses mines font utiles, parce qu'elles ne sont pas abondantes, II. 321. Pourquoi les fiefs y ont plus long-tems confervé leur constitution primitive qu'en France, IV. 71, 72. L'empire y est resté électif, parce qu'il a conservé la nature

des anciens fiefs, IV. 75.

Allemands. Les loix avoient établi un tarif pour régler, chez eux, les punitions des différentes insultes que l'on pouvoit faire aux femmes, II. 84. Ils tenoient toujours leurs esclaves armés, & cherchoient à leur élever le courage, II. 105. Quand & par qui leur loix furent rédigées, III. 158. Simplicité de leurs loix: causes de cette simplicité, III. Ibid. Leurs loix criminelles étoient fais tes sur le même plan que les loix ripuaires, III. 183. Voyez Ripuaires.

Alleux. Comment furent changes en fiefs, IV. 22 & fuiv.

60 & Suiv.

Adiances. L'argent que les princes emploient pour en acheter est presque tonjours perdu, II. 59.

Allié. Ce qu'on appelloit ainsi à Rome, II. 372.

Allodiales (terres). Leur origine, III. 325.

Ambassadeurs. Ne sont soumis ni aux loix, ni au prince da pays où ils font: comment leurs fautes doivent être punies, III. 136.

Ambitien. Est fort utile dans une monarchie, I. 46, 47. Celle des corps d'un état ne prouve pas toujours la cor-

ruption des membres, III. 255.

Ame. Il est également utile ou pernicieux, à la société civile, de la croire mortelle ou immortelle, suivant les différentes conféquences que chaque fecte tire de ses principes à ce sujet, III. 67, 68. Le dogme de son immortalité se divise en trois branches, III. 70.

Amandement des jugement. Ce que c'étoit : par qui cette procédure fut établie: à quoi fut substituée, III. 229.

Amendes. Les seigneurs en payoient autrefois une de soixante livres, quand les sentences de leurs juges étoient réformées fur l'appel : abolition de cet ufage abfurde, III. 234. Suppléoient autrefois à la condamnation des dépens, pour arrêter l'esprit processif, III. 237, 238 & Suiv.

Américains. Raisons admirables pour lesquelles les Espagnols les ont mis en esclavage, II. 92. Consequences funestes qu'ils tiroient du dogme de l'immortalité de l'ame,

111. 68.

Amérique. Les crimes qu'y ont commis les Espagnols avoient la religion pour prétexte, II. 92. C'est la fertilité qui y entretient tant de nations sauvages, II. 158. Sa découverte : comment on y fait le commerce, II. 312 & frie. Sa découverte a lie les trois autres parties du

H 7

monde: c'est elle qui fournit la matiere du commerce; II. 315 & sieve. L'Espagne s'est appauvrie par les richesses qu'elle en a tirées, II. 317 & sieve. Sa découverte à favorisé le commerce & la navigation de l'Europe, II 332. Pourquoi sa découverte diminua de moitié le prix de l'astre, II 333, 334. Quel changement sa découverte a du apporter dans le prix des marchandises, II. 337, 338. Les semmes s'y faisoient avorter, pour épargner à leurs ensans les cruautés des Espagnols, III. 11. Pourquoi les sauvages y sont si peu attachés à leur propre religion, & sont i zélés pour la nôtre quand ils l'ont embrassée, III 82.

Amimones. Magistrats de Gnide : inconvénieus de leur in-

dépendance. I. 270.

Amortissement. Il est essentiel, pour un état qui doit des rentes, d'voir un fonds d'amortissement, II. 364. Amortissement (droit d'). Son utilité: la France doit sa

prospérité à l'exercice de ce droit, il faudroit encore l'y

augmenter, III. 86, 87.

AMPHICTION. Auteur d'une loi qui est en contradiction avec elle-même, III. 268.

Amour. Raisons physiques de l'insensibilité des peuples du nord, & de l'emportement de ceux du midi pour ses plaifirs, II 68, 69. A trois objets; & se porte plus ou moins vers chacun d'eux, selon les circonstances, dans chaque secle & dans chaque nation, III. 203.

Amour anti-physique. Nait souvent de la polygamie, II. 122. Amour de la patrie. Produit la bonté des mœurs I. 74. Ce

que c'est, dans la démocratie, I. 75, 76 & faiv.

A NASTASE empereur. Sa clémence est portée à un ex-

cès dangereux, I. 161.

Anciens. Pourquoi ils n'avoient pas une idée claire du gouvernement monarchique, I. 278 & suiv. Leur commerce, II. 258 & suiv.

ANIUS ASELLUS. Pourquoi il put, contre la lettre de la loi voconienne, inflituer sa fille unique héritiere,

III. 150.

nir ceux qui y représentent le peuple, I. 284. Le système de son gouvernement est tiré du livre des mœurs des Germains par Tacite: quand ce système périra, I. 276. Sentiment de l'auteur for la liberté de ses peupies. & sur la question de sçavoir si son gouvernement est preterable aux autres, I. 277. Les jugemens s'y font, à peu pres, comme ils se taisoient à Rome du tems de la republique, I. 297. Comment & dans quel cas on y prive un citoyen de sa liberté, pour conserver celle de tous, II. 28. On y leve mieux les impots sur les boissons qu'en France, II. 49. Avances que les marchands y font à l'état, II. 56. Effet du climat de ce royaume, II. 81 & fuiv. Dans quelques petits districts de ce royaume la succession appartient au dernier des mâles : raisons de cette loi, II. 168. Effets qui ont du suivre, caractere qui a dû se former, & manieres qui résultent de sa constitution, II. 212 & Sniv. Le climat produit ses loix, en partie, II. 213. Causes des inquiétudes du peuple, & des rumeurs qui en font l'effet: leur utilité, II. ibid. & fuiv. Pourquoi le roi y est souvent obligé de donner sa constance à ceux qui l'ont le plus choqué, & de l'ôter à ceux qui l'ont le mieux servi, II. 214. Pourquoi on y voit tant d'écrits, II. 216. Pourquoi on y fait moins de cas des vertus militaires que des vertus civiles, II. 217. Causes de son commerce, de l'économie de ce commerce, de sa jalousie sur les autres nations, II. 217. 218. Comment elle gouverne ses colonies, II. 219. Comment elle gouverne l'Irlande, ibid. Source & motifs de ses forces supérieures de mer, de sa fierté, de son influence dans les affaires de l'Europe, de sa probité dans les négociations: pourquoi elle n'a ni places fortes, ni armées de terre; II. 220 & suiv. Pourquoi son roi est presque toujours inquiété au dedans, & respecté au dehors, ibid. Pourquoi le roi, y ayant une autorité si bornée, a tout l'appareil & tout l'extérieur d'une puissance absolue, II. 221. Pourquoi il y a tant de sectes de religion : pourquoi ceux qui n'en ont aucune ne veulent pas qu'on les oblige à changer celle qu'ils auroient s'ils en avoient une : pourquoi le catholicisme y est haï : quelle sorte de persécution il y essuie, ibid. & fuiv. Pourquoi les membres du clergé y ont des mœurs plus régulieres qu'ailleurs : pourquoi il font de meilleurs ouvrages pout prouver la révélation & la providence: pourquoi on aime mieux leur laisser leurs abu;, que de souffrir qu'ils deviennent réformateurs, II. 223. Les rangs y font plus séparés, & les personnes plus confondues qu'ailleurs, ibid. Le gouvernement y fait plus de cas des personnes uriles, que de celles qui ne fone qu'amuser, ibid. Son luxe est un luxe qui lui est parti-

culier, II. 223, 224. Il y a peu de policesse: pourquoi; II. 224. Pourquoi les femmes y sont timides & vertueufes, & les hommes débauchés, ibid. Pourquoi il y 2 beaucoup de politiques , II. 224, 225. Son esprit sur le commerce, 11 235, 236. C'est le pays du monde où l'on a le mieux sçu se prévaloir de la religion, du comanerce & de la liberté, II. 236. Entraves dans lesquelles elle met ses commerçans : liberté qu'elle donne à son commerce, II. 240. La facilité finguliere du commerce vient de ce que les douannes y sont en régie, II. 241. Excellence de sa politique touchant le commerce, en tems de guerre, II. 242. La faculté qu'on y a accordé à la noblesse de pouvoir faire le commerce est ce qui a le plus contribué à affoiblir la monarchie, II. 247. Elle est ce qu'Athenes auroit dû être, II. 267. Conduite injuste & contradictoire que l'on y tint contre les Juifs, dans les fiecles de barbarie, II. 309 & fuiv. C'est elle qui, avec la France & la Hollande, fait tout le commerce de l'Europe, II. 316. Dans le tems de la rédaction de sa grande chartre, tous les biens d'un Anglois représentoient de la monnoie, II. 328. La liberté qu'y ont les filles sur le mariage y est plus tolérable qu'ailleurs, III. 8, 9. L'augmentation des pâturages y diminue le nombre des habitans, III. 13. Combien y vaut un homme, III. 18. L'esprit de commerce & d'industrie s'y est établi par la destruction des monasteres & des hôpitaux, III. 45. Loi de ce pays touchant les mariages, contraire à la nature, III. 104. Origine de l'ufage qui veut que tous les jurés foient de même avis pour condamner à mort, III. 218. La peine des faux témoins n'y est point capitale; elle l'est en France: motifs de ces deux loix, III. 274. Est-ce être sectateur de la religion naturelle que de dire que l'homicide de foimême est, en Angleterre, l'effet d'une maladie? D. 105. Anglois. Ce qu'ils ont fait pour favoriser leur liberté, I. 33. Ce qu'ils feroient, s'ils la perdoient, ibid. Pourquoi ils n'ont pu introduire la démocratie chez eux, I. 39. Ont rejetté l'usage de la question, sans aucun inconvénient, I. 157. Pourquoi plus faciles à vaincre chez eux qu'ailleurs, I 225. C'est le peuple le plus libre qui ait jamais existé sur la terre : leur gouvernement doit servir de modele aux peuples qui veulent être libres, II. 30. Raisons phyliques du penchant qu'ils ont à se tuer: comparaison à cet égard entr'eux & les Romains, II. 81, 82. Leur caractere: gouvernement qu'il leur faut en conféquence, II. 82, 83. Pourquoi les uns sont royalistes, & les autres parlementaires: pourquoi ces deux partis se haissent mutuellement si fort : & pourquoi les particuliers passent souvent de l'un à l'autre, II. 213. On les conduit plutôt par leurs passions, que par la raison; II, 216. Pourquoi ils supportent des impôts si onéreux. II. 217. Pourquoi & jusqu'à quel point ils aiment leur liberté, ibid. Sources de leur crédit, ibid. Trouvent, dans leurs emprunts même, des ressources pour conserver leur liberté, ibid. Pourquoi ne sont point & ne veulent point faire de conquêtes, II. 218. Causes de leur humeur sombre, de leur timidité & de leur fierté, II. 225. Caractere de leurs écrits, II. 225, 226.

ANNIBAL. Les Carthaginois, en l'accusant devant les Romains, sont une preuve que, lorsque la vertu est bannie de la démocratie, l'état est proche de sa ruine, I. 41, 42. Véritable motif du resus que les Carthaginois, firent de lui envoyer du secours en Italie, I. 257. S'il eût pris Rome, sa trop grande puissance auroit perdu

Carthage, itid.

Anonymes (lettret). Cas que l'on en doit faire, II. 35. Antilles. Nos colonies dans ces illes font admirables, II. 238. Antioche, Julien l'apostat y causa une affreuse famine, pour

y avoir baissé le prix des denrées, II. 336.

ANTIPATER. Forme à Athenes, par la loi sur le droit de suffrage, la meilleure aristocratie qui tût possible, I. 29. Antiquaires. L'auteur se compare à celui qui alla en Egypte, jetta un coup d'œil sur les pyramides, & s'en retourna, III. 265

ANTONIN. Abstraction faite des vérités révélées, est le plus grand objet qu'il y ait eu dans la nature, III. 57. Antrocephages. Dans queiles contrées de l'Afrique il y en

avoit, II. 285

Antrufions. Etymologie de ce mot, III. 323. On nommoit ainfi, du tems de Marculte, ce que nous nommons vaffaux, ibid. Etoient d'Hingués des Francs, par les loix mêmes, ibid. Ce que c'étoit : il paroit que c'est d'eux que l'auteur tire principalement l'origine de notre noblesse françoise, III 361 & alv. C'étoit à eux principalement que l'on donnoit autre fois les fiefs, III. 367 & salv. Apr. Celui que nous connoissons aujourd'nui n'etoit point

en usage du tems de nos peres, ce qui en tenoit lien, III.

213. Pourquoi étoit autreiois regardé comme félonie, III.

214. Précautions qu'il fall lit prentre, pour qu'il ne fût
point regardé comme félonie, III.. Devoit se faire autrefois sur le champ, & avant de sortir du lieu où le
jugement avoit été prononcé. III. 232. Différentes obfervations sur les appels qui étoient autrefois en usage,
ibid. & fairo. Quand il sur permis aux villains d'appeller de la cour de leur seigneur, ibid. Quand on a cessé
d'ajourner les seigneurs & les baillis sur les appels de
leurs jugemens, III. 234. Origine de cette saçon de prononcer

noncer fur les appels dans les parlemens : la cour met l'appel au néant: la cour met l'appel & ce dont a été appelle au néant, III. 235. C'est l'ulage des appels qui a introduit celui de la condamnation aux dépens, III. 238. Leur extrême facilité a contribué à abolir l'usage constamment observé dans la monarchie, suivant lequel un juge ne jugeoit jamais seul, III. 258. Pourquoi Char. les VII n'a pu en fixer le tems dans un bref délai; & pourquoi ce délai s'est étendu jusqu'à trente ans, III 282. Appel de défaute de droit. Quand cet appel a commencé d'être en usage, III. 223. Ces sortes d'appels ont souvent été des points remarquables dans notre histoire : pourquoi, III. 224. En quels cas, contre qui il avoit lieu: formalités qu'il falloit observer dans cette sorte de pro-

cédure: devant qui il se relevoit, III. 225 & suiv. Concouroit quelquefois avec l'appel de faux jugement, HI:

226. Usage qui s'y observoit, III. 234. Voyez défante du droit.

Appel de faux jugement. Ce que c'étoit : contre qui on pouvoit l'interjetter : précautions qu'il falloit prendre pour ne pas tomber dans la félonie contre son seigneur, ou être obligé de se battre contre tous ses pairs, III. 214 & Iniv. Formalités qui devoient s'y observer, suivant les différens cas, ibid. Ne se décidoit pas toujours par le combat judiciaire, III. 220. Ne pouvoit avoir lieu contre les jugemens rendus dans la cour du roi, ou dans celle des seigneurs par les hommes de la cour du roi, ibid. Saint Louis l'abolit dans les seigneuries de ses domaines, & en laissa subsister l'usage dans celles de ses barons, mais sans qu'il y eût de combat judiciaire, III. 228 & suiv. Ulage qui s'y observoit, III. 233, 234.

Appel de faux jugement à la cour du roi. Etoit le seul appel établi; tous les autres proferits & punis, III. 223.

Appel en jugement. Voyez Affignation. Applus décemvir. Son attentat sur Virginie affermit la

liberté à Rome, II. 33.

Arabes. Leur boisson, avant Mahomet, étoit de l'eau, II. 76. Leur liberté, II. 165 6 /niv. Leurs richesses: d'où ils les tirent : leur commerce : leur inaptitude à la guerre: comment ils deviennent conquérans, II. 300 & suiv. Comment la religion adoucifioit, chez eux, les fureurs de la guerre, III. 65. L'atrocité de leurs mœurs fut adoucie par la religion de Mahomet, III. 65, 66. Les mariages entre parens au quatrieme degré sont prohibés chez eux: ils ne tiennent cette loi que de la nature, III. 122.

Arabie. Alexandre a - t - il voulu y établir le siège de son empire? II. 275. Son commerce étoit-il utile aux Romains? II. 302 & fuiv. C'est le feul pays, avec ses environs, où une religion qui défend l'usage du cochon

peut être bonne: raisons physiques, III. 74.

ARGOBASTE. Sa conduite avec l'empereur Valentinien est un exemple du génie de la nation françoise à l'égard des maires du palais, IV. 15.

Arcades. Ne devoient la douceur de leurs mœurs qu'à la

musique, I. 68, 69.

ARCADIUS. Maux qu'il causa à l'empire, en faisant la fonction de juge, I. 138. Ce qu'il pensoit des paroles criminelles, II, 21, 22. Appella les petits-ensans à la succession de l'aieul maternel, III. 157.

ARCADIUS & HONORIUS. Furent tirans, parce qu'ils étoient foibles, II, 16. Loi injuste de ces princes,

ĬI. 41.

Aréopage. Ce n'étoit pas la même chose que le sénat d'Athenes, I. 88. Justifié d'un jugement qui paroît trop

févere, I. 224.

Arépagire, Puni avec justice pour avoit tué un moineau, ibic. Argent. Funestes esfets qu'il produit, 1. 67. Peut être proferit d'une petite république: nécessaire dans un grand état, 68. Dans quel sens il seroit utile qu'il y en eut beaucoup, II. 332. De sa rareté relative à celle de l'or, II. 338. Différens égards sous lesquels il peut être considéré: ce qui en sixe la valeur relative: dans quel cas on dit qu'il est rare; dans quel cas on dit qu'il est puste qu'il produise des intérêts à celui qu'il eprête, II. 365 & suiv.

Argiens. Actes de cruauté de leur part détestés par tous les

autres états de la Grece, I. 1.47.

Argonantes. Etoient nommés auffi Miniares, II. 269.

Argos. L'offracisme y avoit lieu, III. 270.

Ariane (l') Sa fituation. Sémiramis & Cyrus y perdent leurs armées; Alexandre une partie de la fienne. Il. 271.

AR ISTNE, Donna des loix dans la Sardaigne, II. 153. Aristoratie. Ce que c'est, I. 17. Les suffrages ne doivent pas s'y donner comme dans la démocratie, I. 22. Queles font les loix qui en dérivent, I. 25 & siv. Les suffrages y doivent être secrets, I. 24. Entre les mains de qui y résde la souveraine puissance, I. 25, 26. Ceux qui y gouvernent sont odieux, I. 25. Combien les distinctions y sont affligeantes, ibid. Comment elle peut se rencontrer dans la démocratie, ibid. Quand elle est renfermée dans le sénat, ibid. Comment elle peut être divisée en trois classes, le la utile que le peuple y ait une certaine influence dans le gouvernement, I. 26. Quelle est la meilleure qui soit possible, I. 29. Quelle est la plus imparsaite, ibid. Quel en est le principe, I, 42. Inconvéniens de

de ce gouvernement, I. 42, 43. Quels crimes commis par les nobles y sont punis: quels restent impunis, ibid. Quelle est l'ame de ce gouvernement, ibid. Comment les loix doivent se rapporter au principe de ce gouvernement, I. 90 & Juiv. Quelles font les principales sources des désordres qui y arrivent, I. 91, 92, Les distributions faites au peuple y sont utiles, I. 93. Usage qu'on y doit faire des revenus de l'état, ihid. Par qui les tributs y doivent être levés, ibid. Les loix y doivent être telles, que les nobles soient contraints de rendre justice au peupie, I. 94, 95. Les nobles ne doivent y être ni trop pauvres, ni trop riches: moyens de prévenir ces deux excès, I. 95, 96. Les nobles n'y doivent point avoir de contestations, 56. Le luxe en doit être banni, I. 166, 167. De quels habitans est composée, ibid. Comment se corrompt le principe de ce gouver nement, I. 192 & Suiv. Comment elle peut maintenir la force de son principe, I. 193. Plus un état aristocratique a de sureté, plus il se corrompt, ibid. Ce n'est point un état libre par sa nature, I. 256. Pourquoi les écrits fatyriques y font punis sevérement, II. 23. C'est le gouvernement qui approche le plus de la monarchie: conséquences qui en résultent, II. 150.

Aristecratie héréditaire. Inconvéniens de ce gouvernement,

I. 193.

ARISTODEMY. Fausses précautions qu'il prit pour

conferver fon pouvoir dans Cumes, I. 242.

ARISTOTE. Refuse aux artisans le droit de cité, I. 70. Ne connoissoit pas le véritable état monarchique, I. 280. Dit qu'il y a des esclaves par nature, mais ne le prouve pas, II. 96. Sa philosophie causa tous les malheurs qui accompagnerent la destruction du commerce, II. 308 & fr.it. Ses préceptes sur la propagation, III. 17. Source du vice de quelques-unes de ses loix, III 289.

Arm es. De qui elles doivent être composées, pour que la liberté du peuple ne soit point écrasée: de qui leur nombre & leur existence doit dépendre : où elles doivent habiter en tems de paix: à qui le commandement en doit appartenir, I. 275 & f. iz. Etoient composées de trois fortes de vass .ux, dans les commencemens de la monarchie, III. 328, 329. Comment & par qui étoient commandées, sous la premiere race de nos rois: comment on les assembloit, IV. 15, 16 & sniv.

Armes. C'est à leur chargement que l'on doit l'origine de bien des usages, III 203.

Armes à sen (port des). Puni trop rigoureusement à Veni-

fe: pourquoi, III. 139.

Armes enchantées. D'où est venu l'opinion qu'il y en avoit, III. 203, 204.

ATY BS

Arragon. Pourquoi on y fit des loix fomptuaires, dans le treizieme siécle, I. 170. Le clergé y a moins acquis qu'en Castille, parce qu'il y a, en Arragon, quelque

droit d'amortissement, III 86.

Arrêts. Doivent être recueillis & appris dans une monarchie; causes de leur muitiplicité & de leur variété, I. 44 & sivo Origine de la formule de ceux qui se prononcent sur les appels, III. 235. Quand on a commencé à en faire des compilations III. 231.

ARRIBAS roi d'Epire. Se trompa dans le choix des moyens qu'il employa pour tempérer le pouvoir monar-

chique, I. 280.

Arriere-fiess. Comment se sont formés, IV. 64 & se seive. Leur établissement sit passer la couronne de la maison des Carlovingiens dans celle des Capétiens, IV. 74 & seive. Arriere-vassanza Etoient cenus au service militaire, en

conséquence de leur tier, III. 325.

Arriere vaffelage. Ce que c'étoit dans les commencemens: comment est parvenu à l'état où nous le voyons, IV. 64, ARRINGTON. Cause de son erreur sur la liberté, I.

277. Jugement fur cet auteur anglois, III. 289.
A 16 T A X E R X E'S. Pourquoi il fit mourir tous fes enfans,

I. 110.

Artisans. Ne doivent point, dans une bonne démocratie,

avoir le droit de cité, I. 69, 70.

Arts. Les Grees, dans les tems héroïques, élevoient au pouvoir suprème ceux qui les avoient inventés, I. 281. C'est la vanité qui les perfectionne, II. 194, 195. Leura causes & leurs estets, II 258. Dans nos états, ils sont nécessaires à la population, III. 13, 14 & sair.

As. Révolutions que cette monnoie essuya à Rome dans sa

valeur, II. 354 & suiv.

Affatiques. D'où vient leur penchant pour le crime contre Nature, I. 14 Regardent comme autant de faveurs les

insultes qu'ils reçoivent de leur prince, I, 39.

Asse. Pourquoi les peines sissales y sont moins séveres qu'en Europe, II 52. On n'y publie gueres d'édits que pour le bien & le soulagement des peuples: c'est le contraire en Europe, II. 57. Pourquoi les derviches y sont en si grand nombre, II 74. C'est le climit qui y a introduit & qui y maintient la polygamie, II. 117. Il v mit beaucoup plus de filles que de garçons: la polygamie peut donc y avoir lieu, II. 119. Pourquoi, dans les climats froids de ce pays, une temme peut avoir pluseurs hommes, II. 120. Causes physiques du despotisme qui la défole, II. 139 ésivo. Ses différens climats comparés avec ceux de l'Europe: causes physiques de leurs différences: conséquences qui résultent de cette comparaison

pour les mœurs & le gouvernement de ses différentes nations: raisonnemens de l'auteur confirmés à cet é ard par l'hitioire : observations historiques fort curieuses . ibid. Quel étoit autrerois son commerce : comment & par où it le fatfoit, II. 259 & suiv. Epoques & causes de sa ruine, II. 256. Quand & par qui elle fut découverte: comment on y fit le commerce , II. 311 , 312 & sniv. Asse mineure. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d'habitans avant les Romains, III, 18, 19,

Assemblies du peuple. Le nombre des citoyens qui y ont voix doit être fixé dans la démocratie, I. 18. Exemple célebre des malheurs qu'entraîne ce défaut de précaution, ibie. Pourquoi, à Rome, on ne pouvoit pas faire de tes-

tament ailleurs, III. 143.

Assemblées de la nation , chez les Francs , II. 183, 184: Etoient fréquentes sous les deux premieres races: de qui

composées: quel en étoit l'objet, III. 176.

Assignations. Ne pouvoient, à Rome, se donner dans la maison du défendeur: en France, ne peuvent pas se donner aideurs. Ces deux loix, qui font contraires, dérivent du même esprit, III. 274.

Assises. Peines de ceux qui y avoient été jugés; & qui, ayant demandé de l'être une seconde fois, succomboient,

III. 222.

Affociations de villes. Plus nécessaires autrefois qu'aujour-

d'hui: pourquoi, I. 216.

Assyriens. Conjectures sur la source de leur puissance & de leurs grandes richesses, II. 258 Conjectures fur leur communication avec les parties de l'orient & de l'occident les plus reculées, II. 259. Ils épousoient leurs meres par

respect pour Sémiramis, III. 123.

Asyle. La maison d'un citoyen doit être son asyle, II. 34. Asyles. Leur origine: les Grecs en prirent plus naturellement l'idée que les autres peuples: cet établissement, qui étoit sege d'abord, dégénéra en abus, & devint pernicieux, III. 82, 83. Pour quels criminels ils doivent être ouverts, ibid. Ceux que Moise établit étoient très-sages: pourquoi, III. 83.

Athées. Parlent toujours de religion, parce qu'ils la crai-

gent, III. 76.

Atheifme. Vaut-il mieux que l'idolatrie ? III. 48 & fuiv. N'est par la même chose que la religion naturelle, puisqu'elle fournit les principes pour combattre l'athéisme,

D. 109.

Athenes. Les étrangers que l'on y trouvoit mêlés dans les assemblées du peuple, étoient punis de mort : pourquoi, 1. 18. Le bas peuple n'y demanda jamais à être élevé aux grandes dignités, quoiqu'il en eût le droit : raisons de cette retenue, I. 20. Comment le peuple y fut divifé par Solon, I. 21. Sagesse de sa constitution, I. 25. Avoit autant de citoyens du tems de son esclavage, que lors de ses succès contre les Perses, I. 40, 41. Ponrquoi cette république étoit la meilleure ariftocratie qui fut possible, I. 28, 29. En perdant la vertu, elle perdit sa liberté, sans perdre ses forces, I. 40, 41. Descriptions & causes des révolutions qu'elle a essuyées, ibid. Source de ses dépenses publiques, I. 77. On y pouvoit épouser sa sœur consanguine, & non sa sœur utérine: esprit de cette loi, I. 80. Le fenat n'y étoit pas la même chose que l'aréopage, I. 88. Contradiction dans ses loix touchant l'égalité des biens, I. 79, 80. Il y avoit, dans cette ville, un magistrat particulier pour veiller sur la conduite des femmes, I. 176, 177. La vistoire de Salamine corrompit cette république, I. 191, 192. Caufes de l'extinction de la vertu dans cette ville, I. 193. Son ambition ne porta nul préjudice à la Grece, parce qu'elle cherchoit non la domination, mais la prééminence sur les autres républiques, I. 206, 207. Comment ou y punissoit les accusateurs qui n'avoient pas pour eux la cinquieme partie des suffrages, II. 30. Les loix y permettoient à l'accufé de se retirer avant le jugement, ibid. L'abus de vendre les débiteurs y fut aboli par Solon, II. 31. Comment on y avoit fixé les impôts fur les personnes, II, 48, 49. Pourquoi les esclaves n'y causerent jamais de trouble, II. 106. Loix justes & favorables établies par cette république en faveur des esclaves, II. 110. La faculté de répudier y étoit respective entre le mari & la femme, II. 133. Son commerce, II. 231. Solon y abolit la contrainte par corps: la trop grande généralité de cette loi n'étoit pas bonne, II. 242. Eut l'empire de la mer: elle n'en profita pas: pourquoi, II. 267, 268. Son commerce fur plus borné qu'il n'auroit du l'être, ibid. Les bâtards tantôt y étoient citoyens, & tantôt ils ne l'étoient pas, III. 6. Il y avoit trop de fêtes, III. 71. Raisons physiques de la maxime reçue chez eux, par laquelle on croyoit honorer davantage les dieux, en leur offrant de petits présens, qu'en immolant des bœufs, III. 73. Dans quel cas les enfans y étoient obligés de nourrir leur peres tombés dans l'indigence : justice & injustice de cette loi, III. 107. Avant Solon, aucun eitoyen n'y pouvoir faire de tellament : comparaison des loix de cette république, à cet égard, avec celles de Rome, III. 144. L'ostracisme y étoit une chose admirable, candis qu'il fit mille maux à Syracuse, III. 270. Il y avoit une loi qui vouloit qu'on fit mourir, quand la vil. le étoit affiégée, tous les gens inutiles. Cette loi abominable étoit la suite d'un abominable droit des gens, III. 279. L'auteur a-t il fait une faute, en disant que le plus petit nombre y sut exclus du cens sixé par Antipater?

D. 158 & Sniv.

Atheniem. Pourquoi n'augmenterent jamais les tributs qu'ils leverent sur les Elotes, II. 45. Pourquoi ils pouvoient s'affranchir de tout impôt, II. 54. Leur humeur & leur caractere étoient, à peu près, semblables à celui des François, II. 191. Quelle étoit originairement leur monnoie: ses inconvéniens, II. 326.

ATHUALPA, ynca. Traitement cruel que lui firent les

Espagnols, III. 137.

ATTILA. Son empire fut divisé, par ce qu'il étoit trop grand pour une monarchie, I. 208. En épousant la fille, il sit une chose permise par les loix scythes, III. 121: Attique, Pourquoi la démocratie s'y établit plutôt qu'à La-

cédémone, II. 149.

Avarice. Dans une démocratie où il n'y a plus de vertu; c'est la frugalité & non le desir d'avoir qui y est regardée comme avarice, I. 40. Pourquoi elle garde l'or & l'argent, & l'or plutôt que l'argent, II. 238.

Anbaine. Epoque de l'établissement de ce droit insensé,

tort qu'il fit au commerce, II. 306.

Avengles. Mauvaise raison que donne la loi romaine qui

leur interdit la faculté de plaider, III. 284.

AUGUSTE. Pourquoi refusa des loix somptuaires aux importunités du fénat, I. 168. Quand & comment il faifoit valoir les loix faites contre l'adultere, I. 181. Attacha aux écrits la peine du crime de lese-majesté 22. Loi injuste de ce prince, II. 25. La crainte d'être regardé comme tyran l'empêcha de se faire appeler Romulus, II 188. Fut souffert, parce que, quoiqu'il eût la puissance d'un roi, il n'en affectoit point le faste, II. ibid. Avoit indisposé les Romains par des loix trop dures; se les réconcilia, en leur rendant un comédien qui avoit été chassé : raisons de cette bisarrerie, ibid. Entreprend la conquête de l'Arabie, prend des villes, gagne des barailles, & perd fon armée, II. 301. Moyens qu'il employa pour multiplier les mariages, III. 22 & suiv. Belle harangue qu'il fit aux chevaliers romains, qui lui demandoient la révocation des loix contre le célibat, ibid. Comment il opposa les loix civiles aux cérémonies impures de la religion, III. 63. Fut le premier qui autorisa les fideicommis, III. 147.

AUGUSTIN (faint). Se trompe, en trouvant injuste la loi qui ôre aux femmes la faculté de pouvoir être insti-

tuées héritieres; III. 108 & suiv.

Aumônes. Celles qui se tont dans les rues ne remplissent

pas les obligations de l'état: quelles font ces obligations, III. 43, 44.

Avortement. l'ourquoi les femmes de l'Amérique se fai-

foient avorter, III. 11.

Avonés. Menoient à la guerre les vassaux des évêques &

des abbés, III. 326.

Avonés de la partie publique. Il ne faut pas les confondre avec ce que nous appellons aujourd'hui partie publique: leurs fonctions, III. 240 & fair. Epoque de leur extinction, III. 242.

A URENZEB. Se trompoit, en croyant que, s'il rendoit fon état riche, il n'auroit pas befoin d'hôpiraux, HI, 44, Antenrs. Ceux qui font célebres & qui font de mauvais ouvrages reculent pro ligieufement le progrès des fciences,

III. 323.

Anthentique, HODIE QUANTISCUNQUE est une loi mal entendue, III. 115. QUOD HODIE est contraire au principe des loix civiles, III. 115, 116.

Auto-da-fé. Ce que c'est, III. 93. Autorité royale. Comment doit agir, II. 36.

duite en Hongrie, 1. 198. Fortune prodigieuse de fa conduite en Hongrie, 1. 198. Fortune prodigieuse de cette maison, II. 312. Pourquoi elle possede l'empire depuis si long-tems, IV. 75.

В.

Bachas. Pourquoi leur tête est toujours exposée, tandis que celle du dernier sujet est roujours en sureté, I.49. Pourquoi absolus dans leurs gouvernemens, I. 115. Terminent les procès en faisant distribuer, à leur fantaise, des coups de bâton aux plaideurs, I. 119. Sont moins libres, en Turquie, qu'un homme qui, dans un pays où l'on seit les meilleures loix criminelles possibles, est condamné à être pendu, & doit l'être le lendemain, II. 5. Bastriens. Alexandre abosit un usage barbare de ce peuple,

I. 235, 236.

Baillée ou garde. Quand elle a commencé à être distinguée

de la tutelle, II. 182.

Baillis. Quand ont commencé à être ajournés sur l'appel de leurs jugemens; & quand cet usage a cesté, III. 234, 235. Comment rendoient la justice, III. 257. Quand & comment leur jurisdiction commença à s'étendre. III. 257, 258. Ne jugeoient pas d'abord; faisoient seulement l'instruction; & prononçoient le jugement fait par les prud'hommes: quand commencerent à juger cux-mêmes, & même seuls, III. ibid. Ce n'est point par une loi qu'ils ont été créées, & qu'ils ont eu le droit de juger.

Tome IV.

ger, III. 259. L'ordonnance de 1287, que l'on regarde comme le titre de leur création, n'en dit rien, elle ordonne feulement qu'ils feront pris parmi les laïcs: preuves, ibié.

LALBI. Penfa faire étouffer de rire le roi de Pégu, en lui apprenant qu'il n'y avoit point de roi à Venife, IL.

186.

Esleine. La pêche de ce poisson ne rend presque jamais ce qu'elle coute: elle est cependant utile aux Hollindois, II. 225

BALUZE. Erreur de cet auteur prouvée & redressée, IV.

9, 10.

Ean. Ce que c'étoit, dans le commencement de la monar-

chie, III. 329.

Banoutes. Sont un établissement propre au commerce d'économie: il n'en faut point dans une monarchie, II, 238, 239. Ont avin l'or & l'argent, II, 320.

L'anone de saint Georges. L'influence qu'elle donne au peuple de Gênes dans le gouvernement tait toute la prospé-

rite de cet état, I. 26.

Banguiers. En quoi confiste leur art & leur habileté, II. 348. Sont les seuls qui gagnent, lorsqu'un état hausse ou buille sa monnoie, II. ibid. & suio. Comment peuvent

étre utiles à un état, II. 360.

Bantham. Comment les successions y sont réglées, I. 108. Il y a dix semmes pour un homme : c'est un cas bien particulier de la polygamie, II. 120. On y marie les siles à treize & quatorze ans, pour prévenir leurs débauches, II. 127. Il y naît trop de filles, pour que la propagation y puisse être proportionnée à leur nombre, III. 11.

3.1 bares. Différence entre les barbares & les sauvages, IL. 159; 160. Les Romains ne vouloient point de commerce avec eux, II. 299, 300. Pourquoi tiennent peu à

leur religion, III. 79.

Barbares qui conquirent l'empire romain. Leur conduite, après la conqueta des provinces romaines, doit fervir de modele aux conquerans, I. 233. C'est de ceux qui ont conquis l'empire romain & apporté l'ignorance dans l'Europe, que nous vient la meilieure espece de gouvernement que l'homme ait pu imaginer, 1. 279 & suiv. Ce sont eux qui ont dépeuplé la terre, III. 38. Pourquoi ils embrasserent à tachement le christianisme, III. 81. Furent appellés à l'esprit d'équité par l'esprit de liberté: faisoient les grands chemins aux dépens de ceux à qui ils étoient utiles, III. 127, 128. Leurs loix n'étoient point attachées à un certain territoire : elles étoient toutes personnelles, III. 162 & suiv. Chaque particuler

lier suivoit la loi de la personne à laquelle la nature l'avoit subordonné, III. 165. Etoient suris de la Germanie: c'est dans leurs mœurs qu'il saut chercher les sources des loix séodales, III. 292. Est-il vrai qu'après la conquête des Gaules, ils hient un reglement général pour établir par tout la servitude de la glebe, III. 296. Pourquoi leurs loix sont écrites en latin: pourquoi on y donne aux mots latins un sens qu'ils n'avoient pas originairement: pourquoi on y en a forgé de nouveaux, III. 317.

Barons. C'est zinsi que l'on nommoit autrefois les maris

nobles, III, 210, 211.

BASILE, empereur. Bisarreries des punitions qu'il faisoit

fubir, I. 155, 156.

Bâtards. Il n'y en a point à la Chine: pourquoi, III. 5, 6. Sont plus ou moins odieux, suivant les divers gouvernemens, suivant que la polygamie ou le divorce sont permis ou défendus, ou autres circonstances, III. ibid. Leurs droits aux successions, dans les différens pays, sont règlés par les loix civiles ou politiques, III. 111.

Bâton, C²a été. pendant quelque tems, la feule arme peromife dans les duels; enfuite on a permis le choix du bâton du des armes; enfin la qualité des combattans a décidé, III. 199, 200. Pourquoi encore aujourd'hui regar

dé comme l'instrument des outrages, III. 201.

Bavareis, Quand & par qui leurs loix furent rédigées, III. 158, 159. Simplicité de leurs loix: caufes de cette fimplicité, III. ibid. On ajoute plufieurs capitulaires à leurs loix: fuites qu'eut cette opération, III. 177. Leurs loix criminelles étoient faites fur le même plan que les loix ripuaires, III. 183. Voyez Ripuaires. Leurs loix permettoient aux accufes d'appeller au combat les témoins que l'on produifoit contr'eux, III. 205.

BAYLE. Paradoxes de cet auteur, III. 47 & fuiv. 52, 54. Est-ce un crime de dire que c'est un grand homme? & est-on obligé de dire que c'étoit un homme abomina-

ble? D. 98 & fniv.

Beats-fils, Pourquoi il ne peut épouser sa belle-mere, III. 123. Beatte-freres. Pays où il doit leur être permis d'épouser

leur belle-fœur, III. 123 & sniv.

BEAUMANOIR. Son invre nous apprend que les barbares qui conquirent l'empire romain exercerent avec modération les droits les plus barbares, III. 127. En quel tems il vivoit, III. 197. C'est chez lui qu'il faut chercher la jurisprudence du combat judiciaire, III. 206. Pour quelles provinces il a travaillé, III. 147. Son excellent ouvrage est une des sources des coutumes de France, III. 265, 264.

12

Bean-pere. Pourquoi ne peut épouser sa belle-fille, III. 123. BEL 1 EV RE (le président de). Son discours à Louis XIII, lorsqu'on jugeoit, devant ce prince, le duc de la Valette, I. 136.

Belle-fille. Pourquoi ne peut épouser son beau-pere, III.

123.

Belles-fæurs. Pays où il leur doit être permis d'épouser

leur beau-frere, III. 124.

Bénéfices. La loi qui, en cas de mort de l'un des deux contendans, adjuge le bénéfice au furvivant, fait que les eccléiaftiques se bettent, comme des dogues anglois, jufqu'à la mort, III. 267. Bénéfices. C'est ainsi que l'on nommoit autresois les siess &c

rout ce qui se donnoit en usufruit, III. 324. Ce que c'é-

toit que se recommander pour un benefice. III. 349.

Ténéfices militaires. Les fiefs ne tirent point leur origine de cet établiséement des Romains, III. 211. Il ne s'en trouve plus du tems de Charles-Martel: ce qui prouve que le domaine n'étoit pas alors inaliénable, IV. 20. Bengale (Golphe de). Comment découvert, II. 279.

BENOIST LEVITE. Bévue de ce malheureux compi-

lateur des capitulaires, III. 174

Besoins. Comment un état bien policé doit soulager ceux

des pauvres, III. 43: 44.

Têtes. Sont-elles gouvernées par les loix générales du mouvement, ou par une motion particulière? I. 6. Quelle forte de rapport elles ont avec dieu: comment elles confervent leur individu. leur espece: quelles sont leurs loix: les suivent-elles invariablement? ibid. Leur bonheur comparé avec le nôtre, ibid.

Bêtis. Combien les mines d'or qui étoient à la source de

ce fleuve produissient aux Romains, II. 291.

Bien. Il est mille fois plus aisé de faire le bien, que de le

bien faire, III. 255.

Bien (gens de). Il est difficile que les inférieurs le soient, quand la plupart des grands d'un érat sont malhonnêtes gens, I. 45. Sont fort rares dans les monarchies: ce qu'il faut avoir pour l'être, I. ibid.

Bien particulier. C'est un paralogusme de dire qu'il doit cé-

der au bien public, III. 127.

Bien public. Il n'est vrai qu'il doit l'emporter sur le bien particulier que quand il s'agit de la liberté du citoyen, & non quand il s'agit de la propriété des biens, III. 127 & sidv.

Bissa. Combien il y en a de forte parmi nous: la variété dans leurs especes est une des sources de la multiplicité de nos loix, & de la variation dans les jugemens de nos

Wi-

tribunaux, I. 126. Il n'y a point d'inconvénient, dans une monarchie, qu'ils foient inégalement partagés entre les enfans, I. 98.

Biens (cessions de). Voyez Cessions de biens.

Biens eccléfiastiques. Voyez Clergé: Evêques. Biens fiscaux. C'est ainsi que l'on nommoit autrefois les fiefs, III. 324.

Bienséance. Celui qui ne s'y conforme pas se rend incapable de faire aucun bien dans la fociété: pourquoi, I. 57.

BIGNON (M.) Erreur de cet auteur, III. 350.

Billon. Son établissement à Rome prouve que le commerce de l'Arabie & des Indes n'étoit pas avantageux aux Romains, II. 302.

Bills d'atteindre. Ce que c'est en Angleterre: comparés à l'ostracisme d'Athenes, aux loix qui se faisoient à Rome

contre des citoyens particuliers II. 28

Bled. C'étoit la branche la plus confidérable du commerce intérieur des Romains, II. 305. Les terres fertiles en bled font fort peuplées: pourquoi, III. 12.

Bohême. Quelle forte d'esclavage y est établi, II. 100.

Boiffons. On leve mieux, en Angleterre, les impots fur les boissons qu'en France, II. 49.

Bonne-esférance. Voyez Cap.

Bon fens. Celui des particuliers confifte beaucoup dans la médiocrité de leurs talens, 1. 77.

Bonzes. Leur inutilité pour le bien public a fait fermer une infinité de leurs monasteres à la Chine, I. 172.

Bonclier. C'étoit, chez les Germains, une grande infamie de l'abandonner dans le combat, & une grande insulte de reprocher à quelqu'un de l'avoir fait : pourquoi cette infulte devint moins grande, III. 202, 203.

Boulangers. C'est une justice outrée que d'empaier ceux qui

font pris en fraude, III. 139.

BOULAINVILLIERS ('e marqu's de). A manqué le point capital de son système sur l'origine des fiefs : jugement fur son ouvrage: éloge de cet auteur, III. 302, 303.

Bourguignons. Leur loi excluoit les filles de la concurrence avec leurs freres à la succession des terres & de la couronne, II. 171. Pourquoi leurs rois portoient une longue chévelure, II. 175. Leur majorité étoit fixée à quinze ans, II. 180. Quand & pour qui firent écrire leurs loix, III. 159. Par qui elles furent recueillies, III. 159, 160. Pourquoi elles perdirent de leur caractere, III. ibid. Elles font affez judicieuses, III. 161. Différences effentielles entre leurs loix & les loix faliques, III. 165 & suiv. Comment le droit romain se conserva dans les pays de leur domaine & de celui des Goths, tindis qu'il le perdit dans celui des Francs, III. 167 & fuir. Con-I 3 ferveferverent long-tems la loi de Gondebaud. III. 170. Comment leurs loix cesserent d'être en usage chez les François, III. 174 & suiv. Leurs loix criminelles étoient saites sur le même plan que les loix ripuaires, III. 183. Voyez Ripuaires. Epoque de l'usage du combat judiciaire chez eux, III. 194. Leur loi permettoit aux accusés d'appeller au combat les témoins que l'on produisoit contr'eux, III. 212. S'établirent dans la partie orientale de la Gaule; y porterent les mœurs germaines: de-là les sies dans ces contrées, III. 297.

Bonssole. On ne pouvoir, avant son invention, naviger que près des côtes, II. 261. C'est par son moyen qu'on a découvert le cap de Bonne espérance, II. 283, 284. Les Carthaginois en avoient-ils l'usage? II. 293. Découver-

tes qu'on lui doit, II. 312 & fair.

Brifi. Quantité prodigieuse d'or qu'il fournit à l'Europe,

II. 320.

Bretagne. Les fuccessions, dans le duché de Rohan, aptiennent au dernier des mâles: raisons de cette loi, II. 168. Les coutumes de ce duché tirent leur origine des assistes du duc Geosfroi, III. 262.

Brigues. Sont néceffaires dans un état populaire, I. 24. Dangcreufes dans le fénat, dans un corps de nobles, nullement dans le peuple, ibid. Sagesse avec laquelle le sé-

nat de Rome les prévint, I. 151.

BRUNEHAULT. Son éloge; ses malheurs: il en faut chercher la cause dans l'abus qu'elle faisoit de la disposition des fiers & autres biens des nobles, IV. 2. Comparée avec Fredégonde, IV. 6, 7. Son supplice est l'époque de la grandeur des maires du palais, IV. 18.

BRUTUS. Par quelle autorité il condamna les propresenfans, I. 298. Quelle part eut dans la procédure contre les enfans de ce conful, l'esclave qui découvrit leur con-

spiration pour Tarquin, II. 25.

Bulle Unigenitus. Est-elle la cause occasionnelle de l'esprit des loix? D. 106, 107.

Cadavres. Peines, chez les Germains, contre ceux qui

les exhumoient, III. 334; 338. CADHISJA, femme de Mahomet. Coucha avec lui, n'é-

tant âgée que de huit ans, II. 116.

Calienth, royaume de la côte du Coromandel. On y regarde comme une maxime d'état que toute religion est bonne, III. 99.

Calmonks, peuples de la grande Tartarie. Se font une affaire de conscience de souffrir chez eux toutes sortes de religions, ibid.

Cas

Calomniateurs. Maux qu'ils causent, lorsque le prince faiz lui même la fonction de juge, I. 138. Pourquei accusent plutôt devant le prince que devant les magiffrats, II 35.

CALVIN. Pourquoi il bannit la hiérarchie de sa religion,

III. 53.

Calvinijne. Semble être plus conforme à ce que Jélus-Christ a dit ou'à ce que les apotres ont fait, ibid.

Calvinifies. Out beaucoup diminué les richesses du clergé,

IV. 29. CAMBYSE. Comment profits de la superstition des Egyptiens, III. 111, 112.

CAMOENS. (/e). Beautés de son poëme, II. 312.

Campagne. Il y faut moins de fêtes que dans les villes, III,

71, 72. Canada. Les habitans de ce pays brûlent ou s'affocient leurs prisonniers, suivant les circonstances, III. 18.

Cananéens. Pourquoi détruits fi facilement, I. 218. Candeur, Nécessaire dans les loix, III. 287.

Canons. Differens recueils qui en ont été faits : ce qu'on inféra dans ces différens recueils : ceux qui ont été en usage en France, III. 176, 177. Le pouvoir qu'ont les évêques d'en fare, étoit, pour eux, un prétexte de na pas se soumettre aux capitulaires, III. 176.

Cap de Bonne-espérame. Cas où il seroit plus avantageus d'aller aux Indes par l'Egypte que par ce cap 11. 283, Sa découverte étoit le point capital pour faire le tour de l'Afrique: ce qui empêchoit de le découvrir, II. iti...

Découvert par les Portugais, II. 312.

CAPETIENS. Leur avenement à la couronne compars avec celui des Carloyingiens, IV. 42, 43. Comment la couronne de France passa dans leur maison, IV. 74 00

fuir.

Capitale. Celie d'un grand empire est mieux placée au nord

qu'au midi de l'emp.re, II. 148.

Capitulaires. Ce malheureux compilateur Benoît Lévite n'at-il pas transformé une loi Wifigothe en capitulaire? III. 174. Ce que nous nommons ainfi, III. 176. Pourquoi il n'en fut plus question sous la troisieme race, III. ibid. De combien d'especes il y en avoit : on négligea le corps des capitulaires, parce qu'on en avoit ajouté plufieurs aux loix des barbares, III. 177, 178. Comment on leur fubliqua les coutumes, III. 178, 179. Pourquoi tomberent dans l'outli, III. 197 @ / 1.

Cappadociens. Se croyoient plus libres dans l'état monar-

chique que dans l'état républicain, I. 255.

Captifs. Le vainqueur a-t-il droit de les tuer? II. 88, 89. CARACALLA. Ses rescripts ne devroient pas se trou-14

ver dans le corps des loix romaines, III. 288.

Carattere. Comment celui d'une nation peut être formé par les loix, II. 212 & su'v.

Caravane d' Alep. Sommes immenses qu'elle porte en Ara-

bie, II. 301.

CARLOVINGIENS. Leur avénement à la couronne fut naturel, & ne fut point une révolution, IV. 40 & fiv. Leur avenément à la couronne comparé avec celei des Capetiens, IV. 42, 43. La couronne, de leur tems, étoit tout-à-la-fois élective & héréditaire: preuves, IV. 43 & fuiv. Causes de la chûte de cette maison, IV. 48 & fuiv. Causes principales de leur affibiissement, IV. 60 & fuiv. Perdirent la couronne, parce qu'ils se trouverent dépouillés de tout leur domaine, IV. 72. Comment la couronne passe à de leur maison, dans celle des Capétiens, IV. 74 & suiv.

Carthoge. La perte de sa vertu la conduist à sa ruine, I. 41. Epoque des dinérentes gradations de la corruption ce cette république, I. 204, 205. Véritables motifs du refus que cette république nt d'envoyer des securs à Annibal, I. 237. Étoit purdue, si Annibal avoit pris Rome, s'é. A qui le pouvoir de juger y sut consé, I. 302. Naure de son commerce, II. 231. Son commerce, se découvertes sur les côtes d'Afrique, II. 237 & suite. Ses présaurions pour empêcher les Romains de négocier sur mer, II. 293. Sa ruine augmenta la gloire de Marseil.

le, II. 294

Carthaghaile. Plus faciles à vaincre chez eux qu'ailleurs : pourquoi, 1. 225. La loi qui leur défendoit de boire du vin étoit une loi de climat, II 76. Ne réuffirent pas à faire le tour de l'Afrique, II. 283. Trait d'histoire qui prouve leur zele pour leur commerce, II. 292, 293. Avoient-ils l'usige de la bouisole? II. ibid. Bornes qu'ils imposerent au commerce des Romains; comment tinrent les Sardes & les Corfes dans la dépendance, II. 315, 316. CARVILIUS RUGA. Est-il bien vrai qu'il soit le premier qui ait osé, à Rome, répudier-sa femme? II. 134 & fairo.

Caspienne. Voyez Mer.

Callitérides. Quelles font les illes que l'on nommoit ainli, II. 292, 293.

CASSIUS. Pourquoi fes enfans ne furent pas punis pour raison de la conspiration de leur pere, II. 28.

Caste. Jalousie des Indiens pour la leur, III. 110.

Castille. Le clergé y a tout envahi, parce que les droits d'indemnité & d'amortissement n'y sont point connus, III. 86. Catholiques. Pourquoi sont plus attachés à leur religion que les protestans, III. 78. Catholicisme. Pourquoi hai en Angleterre: quelle sorte de persécution il y essuie, II. 221, 222. Il s'accommode mieux d'une monarchie que d'une république, III. 52, 53. Les pays où il domine peuvent supporter un plus grand nombre de sêtes que les pays protettans, III. 72. CATON. Prêta sa femme à Hottensus, III. 131.

CATON Pancien. Contribua de tout fon pouvoir pour faire recevoir à Rome les loix voconienne & oppienne:

pourquoi: III. 148, 149.

Canses majeures. Ce que c'étoit autrefois parmi nous: elles

étoient réservées au roi, III. 222.

Célibat. Comment Célar & Auguste entreprirent de le détruire à Rome, III. 22. Comment les loix romaines les proscrivent : le christianisme le rappella , III. 25 & suiv. Comment & quand les loix romaines contre le célibat furent énervées, III 32. & (niv. L'auteur ne blame point celui qui a été adopté par la religion, mais celui qu'a formé le libertinge, III. 35. Combien il a fallu de loix pour le faire observer à de certaines gens, quand, de conseil qu'il étoit, on en fit un précepte, III. 54, 55. Pourquoi il a été plus agréable aux peuples à qui il sembloit convenir le moins, III. 84, 85. Il n'est pas muvais en lui-même: il ne l'est que dans le cas où il seroit trop étendu, III. 85. Dans quel esprit l'auteur a traité cette matiere: a-t-il eu tort de blamer celui qui a le libertinage pour principe? & a-t-il, en cela, rejetté sur la religion des défordres qu'elle détefte? D. 127 & fuiv.

Cent. Comment doit être hxé dans une démocratie, pour y conferver l'égalité morale entre les citoyens, I. 82. Quiconque n'y étoit pas infeript à Rome étoit au nombre des éfolaves: comment se faisoit il qu'il y cût des citoyens qui n'y fussent pas inferipts? III. 150, 151.

Cens. Voyez Cenfus.

Consens. Nommoient à Rome les nouveaux sénateurs: utilité de cet usage, I. 26. Quelles sont leurs fonctions dans une démocratie, I. 88, 89. Sagesse de leur établissement à Rome, I. 95. Dans quels gouvernemens ils sont nécessaires, I. 123 & suiv. Leur pouvoir, & utilité de ce pouvoir à Rome, I. 293. Avoient toujours, à Rome, l'œil sur les mariages, pour les multiplier, III. 21.

Censives. Leur origine: leur établissement est une des sour-

ces des coutumes de France, III. 261, 262.

Cenfurc. Qui l'exerçoit à Lacédémone, I. 88 A Rome, I. 88, 89 Sa force ou fa foiblesse dépendont, à Rome, du plus ou du moins de corruption, I. 205. Epoque de son extinction totale, ibid. Fut détruite à Rome par la corruption des mours, III. 21.

Cenjus ou Cens. Ce que c'étoit dans les commençemens de

la monarchie françoise, & sur ce qui se levoit, III. 316 & suiv. Ce mot est d'un usage si arbitraire dans les loix barbares, que les auteurs des systèmes particuliers sur l'état ancien de notre monarchie, entr'autres l'abbé Dubos, y ont trouvé tout ce qui savorisoit leurs idées, III. 317, 318. Ce qu'on appelloit ainsi dans les commencemens de la monarchie, etoit des droits économiques, & non pas sissaux, III. 318, 319. Etoit indépendamment de l'abus que l'on a fait de ce mot, un droit particulier levé sur les serse par les maîtres: preuves, ibid. & seiv. Il n'y en avoit point autresois de général dans la monarchie qui désinat de la police générale des Romains; & ce n'est point de ce cens chimérique que dérivent les droits seignemenux: preuves, III 320. & suiv.

Centraliere. Ecoient autrefois des officiers militaires : par qui & pourquoi forent établis, III, 326. Leurs fonctions étoient les suêmes que celles du comte & du gravion, III. 332. Leur territoire n'étoit pas le même que

celui des fideles, III. 349.

Cérites (tables des). Derniere classe du peuple romain,

1111 1)10

Cérémonies religieuses. Comment multipliées, III. 83.
Consuries. Ce que c'étoit; à qui elles procuroient toute l'autorité, I. 288 & suiv.

Centumvirs. Quelle étoit leur compétence à Rome, I. 297,

298.

Cerne. Cette côte est au milieu des voyages que fit Hannon

fur les côtes occidentales d'Afrique, II. 287.

CESAR. Enchérit fur la rigueur des loix portées, par Sylla, I. 132. Comparé à Alexandre, I. 249. Fut four-fert, parce que, quoiqu'il eût la puissance d'un roi, il n'en atsectoit point le faste, II. 188. Par une loi sage, il sit que les choses qui representoient la monnoie devinrent monnoie comme la monnoie nême, II. 328. Par quelle loi il multiplia les mariages, III. 22. La loi par laquelle il désendit de garder chez soi plus de soixante sextreces, étoit sage & juste: celle de Law, qui portoit la même désense, étoit injuste & suneste, III. 269. Décrit les mœurs des Germains en quelques pages: ces pages sont des volumes: on y trouve les codes des loix barbares, III. 292.

CE'S ARS. Ne font point auteurs des loix qu'ils publierenz

pour favoriser la calomnie, II. 25.

Ceffin de biens. Ne peut avoir lieu dans les états despotiques; utile dans les états modérés, I. 112. Avantages qu'elle auroit procurés à Rome, si elle eût été établie du tems de la république, ibid.

Cey'an. Un homme y vit pour dix fols par mois: la poly-

gamie y est donc en sa place, II. 118.

CHAINDASUINDE. Fut un des reiormateurs des lois des Wifigoths, III. 160. Proferivit les loix romaines, Veut inutilement abolir le combat judiciaire, III. 172. III. 194, 195.

Champagne. Les coutumes de cette province ont été accor-

dées par le roi Thibault, III. 262.

Champions. Chacun en louoit un pour un certain tems, pour combattre dans ses affaires, III. 199. Peines que l'on infligeoit à ceux qui ne se battoient pas de bonne foi, III. 208.

Chinge. Képand l'argent par-toutoù il a lieu, II. 334 Ca qui le forme. Sa définition: ses variations; ciuses de ces variations; comment il attire les richesses d'un état dans un autre: ses différentes politions & ses différens effers, II. 339 & sniv Eft un obstrele aux coups d'autoriré que les princes pourroient faire sur le titre des monnoies, II. 357, 358. Comment gêne les états despotiques, II. 359. Voyez Lettres de change.

Charton de terre. Les pays qui en produisent sont plus peuplés que d'autres, III. 12.

Charges. Doivent-elles être vénales? I. 122, 123.

CHARLES-MARTEL. C'est lui qui nt rediger les loix des Frisons, III. 158. Les neuveaux fiefs qu'il fonda prouvent que le domaine des rois n'étoit pas alors inalie nable, IV. 20. Opprima, par politique le ciergé, que Pepin, son pere, avoit protégé par polirique, IV. 26. Entreprit de dépouiller le clergé dans les circonflunces les plus heureuses: la politique lui attachoir le pipe, & l'attachoit au pape, IV. 29. Donna les biens de l'église indifféremment en fiefs & en alleux: pourquoi, IV. 39. Trouva l'état si épuisé qu'il ne put le relever, IV. 53.

A-t-il rendu la comté de Toulouse heréditaire? IV. 67. CHABLEMAGNE. Son empire fut divifé, parce qu'il étoit trop grand pour une monarchie, I. 208. Sa conduite vis-à-vis des Saxons, I 233. Est le premier qui donna aux Saxons la loi que nous avons. III. 159. Faux capitulaire que l'on lui a attribué, III. 174, 175. Quelle collection de canors is introduitit en France, 111. 175. Les regnes malheureux qui fuivirent le fien arent percre jusqu'à l'usage de l'ecrimire, & oublier les loix romaines, les loix barbires & les c pipilaires, auxque les on fublitua les coutumes. III. 178. Rétablit le combat judiciaire, III. 194. Etendit le combat judicioire des affaires criminelles aux staires civiles, III. 1951 Comment il veut que les querelles qui pourr dent nattre entre fes entans foient volues, III. 196, 197 Veurque ceix à qui le duel est permis se servent du baton : pourquoi, III. 200. Réforme un point de la loi salique: pourquoi, III. 202. Compté parmi les grands esprits, III. 288. N'avoit d'autre revenu que son domaine: preuves, III. 315, 316. Accorda aux évêques la grace qu'ils lui demanderent de ne plus mener eux-même leurs vassaux à la guerre: ils fe plaignirent, quand ils l'eurent obtenue, III. 326, 327. Les justices seigneuriales existoient dès fon tems, III. 350. Etoit le prince le plus vigilint & le plus attentif que nous ayons eu, IV. 24. C'est à lui que les eccleliastiques sont redevables de l'établissement des dixmes, IV. 34 & suiv. Sagesse & motifs de la division qu'il fit des dixmes ecciéssastiques, IV. 37, 38. Eloge de ce grand prince, tableau admirable de sa vie, de ses mœurs, de sa sagesse, de sa bonté, de sa grane deur d'ame, de la vaste écendue de ses vues, & de sa sagesse dans l'exécution de ses desseins, IV. 45 & suiv. Par quel esprit de politique il fonda tant de grands évêchés en Allemagne, IV. 47, 48. Après lui, on ne trouve plus de rois dans sa race, IV. 48. La force qu'il avoit mise dans la nation subsista sous Louis le débonnaire, qui perdoit son autorité au-dedans sans que la puissance parût diminuée au-dehors, IV. 51. Comment l'empire sortit de sa maison, IV. 73.

CHARLES II, dit le chauve. Défend aux évêques de s'opposer à ses loix, & de les négliger, sous prétexte du pouvoir qu'ils ont de faire des canons, III. 176 Trouva le fise si pauvre, qu'il donnoit & faisoit tout pour de l'argent: il laissa même échaper, pour de l'argent, les Normands, qu'il pouvoit détruire, IV. 53. A rendu héréditaires les grands offices, les siefs & les comtés: combien ce changement affoibit la monarchie, IV. 68 & su'il. Les siefs & les grands offices devinrent, après lui, comme la couronne étoit sous la seconde race, électifs & les contres de la couronne étoit sous la seconde race, électifs & les contres de la couronne étoit sous la seconde race, électifs & les contres de la couronne étoit sous la seconde race, électifs & les contres de la couronne étoit sous la seconde race, électifs & les contres de la couronne étoit sous la seconde race, électifs & les contres de la couronne de la couro

héréditaires en même tems, IV. 69, 70.

CHARLES IV, dit le bel. Est auteur d'une ordonnance

genérale concernant les dépens, III. 239.

CAVRLES VII. Est le premier roi qui ait fait rédiger par écrit les coutumes de France: comment on y procéda, III. 263. Loi de ce prince inutile, parce qu'elle écoit mal rédigée, III. 282, 283.

CHARLES IX. Il y avoit, sous son regne, vingt millions d'hommes en France, III. 39, Davila s'est trompé dans la raison qu'il donne de la majorité de ce prince

à quatorze ans commencés, III. 285.

CHARLES II, rol d'Angleterre. Bon mot de ce prince,

CHARLES, XII, roi de Suede. Son projet de conquête

étoit extravagant : causes de sa chûte : comparé avec Alexandre, I. 243 & Suiv.

CHARLES-QUINT. Sa grandeur, fa fortune, II. 312, CHARONDAS. Ce fut lui qui trouva le premier le mo.

ven de réprimer les faux témoins, II. 5.

Chartres. Celles des premiers rois de la troisieme race, & celles de leurs grands vassaux, sont une des sources de nos coutumes III. 262.

Chartres d'affranchissement. Celles que les seigneurs donnerent à leurs serfs sont une des sources de nos coutumes.

III. 262, 263.

Chasse. Son influence sur les mœurs, I. 71, 72.

Chemins. On ne doit jamais les construire aux dépens du fonds des particuliers, sans les indemniser. III. 127; 128. Du tems de Beaumanoir, on les faisoit aux dépens de ceux à qui ils étoient utiles, III. 128.

CHEREAS. Son exemple prouve qu'un prince ne doit

iamais insulter ses sujets, II. 39.

Chevalerie. Origine de tout le merveilleux qui se trouve dans les romans qui en parlent, III. 204 & suiv.

Chevaliers Romains. Perdirent la république quand ils quitterent leurs fonctions naturelles, pour devenir juges & financiers en même tems, I. 303, 304 & fn.v. Chicane. Belle description de celle qui est aujourd'hui en

usage: elle a forcé d'introduire la condamnation aux dé-

pens, III. 239.

CHILDEBERT. Fut déclaré majeur à quinze ans, II. 180. Pourquoi il égorgea ses neveux, II 181. Comm nt il fut adopté par Gontran, II. 182. A établi les centeniers: pourquoi, III. 325, 326. Son fameux décret mal interprété par l'abbé Dubos, III. 363 & febr. 3

CHILDERIC. Pourquoi fut expulse du trône, II. 178. CHILPERIC. Se plaint que les évêques seuls étoient dans la grandeur, tandis que lui roi n'y étoit plus, IV.

25, 26.

Chine. Etablissement qui paroît contraire au principe du gouvernement de cet empire, I. 124, 125. Comment on y punit les affaffinats, I. 156. On y punit les peres pour les fautes de leurs enfans : abus dans cet usage I. 159. Le luxe en doit être banni: est la cause des différentes révolutions de cet empire: détail de ces révolutions, I. 171, 172 & luiv. On y a fermé une mine de pierres précieules, autilitôt qu'elle a été trouvée : pourquoi, I. 172 . 173. L'honneur n'est point le principe du gouvernement de cet empire : preuves, I. 211 & suiv. Fécondité prodigieuse des femmes : elle y cause quelquefois des révolutions: pourquoi , I, 213. Cet empire est gouverné par les loix & par le despotisme en même tems:

explication de ce paradoxe , I. 214, 215. Son gouvernement est un modele de conduite pour les conquérans d'un grand état, I. 250. Quel est l'objet de ses loix, I. 257. Tyrannie injuste qui s'y exerce, sous prétexte du crime de lese-Majesté, II. 14, 15. L'idée qu'on y a du prince y met peu de liberté, II. 40. On n'y ouvre point les ballots de ceux qui ne sont pas marchands, II. 53. Les peuples y font heureux, parce que les tributs y sont régis, II. 62. Sagesse de ses loix qui combattent la nature du climat, II. 72. Coutume admirable de cet em pire pour encourager l'agriculture, II. 74, 75. Les loix n'y peuvent pas venir à bout de bannir les eunuques des emplois civils & militaires , II. 115. Pourquoi les mahométans y font tant de progrès, & les chrétiens fipeu, II. 117. Ce qu'on y regarde comme un prodige de vertu, II. 122, 123. Les peuples y font plus ou moins courageux, à mesure qu'ils approchent plus ou moins du midi, II. 138. Caufes de la fagesse de ses loix : pourquoi on n'y fent point les horreurs qui accompagnent la trop grande étendue d'un empire, II. 155, 156. Les législateurs y ont confondu la religion, les loix, les mœurs & les manieres : pourquoi, II. 202. & suiv. Les principes qui regardent ces quatre points sont ce qu'on appelle les rites, II. ibid. & fuir. Avantage qu'y produit la fiçon composée d'écrire, II. Hid. Pourquoi les conquérars de la Chine sont obligés de prendre ses mœurs : & pourquoi elle ne peur pas prendre les mœurs des conquérans, II. 203. Il n'est presque pas possible que le christianisme s'y établisse jamais: pourquoi, II. 203, 204. Comment les choses qui paroissent de timples minuties de politesse y tiennent avec la constitution fond mentale du gouvernement , II. 205, 206. Le vol y est défendu ; la friponnerie y est permise: pourquoi, II. 207 Tous les enfans d'un même homme, quoique nés de diverses semmos, sont cenfes n'appartenir qu'à une feule : sinfi point de bâterds, III. 5, 6. Il n'y est point question d'enfans adultérins, III. ibid. Causes physiques de la grande population de cet empire. III. 12. C'est le physique du climat qui fait que les peres y vendent leurs filles , & y experient leurs enfans , III. 15. L'empereur y est le souverain pontife; mais il doit le conformer aux livres de la religion : il entreprendroit en vain de les abolir , III. 90. Il y eut des dynasties où les freres de l'empereur lui succédoient, à l'exclusion de ses enfans : raisons de cet ordre, III. 109. Il n'y a point d'état plus tranquille, quoiqu'il renferme dans son sein deux peuples dont le cérémonial & la reiigion sont différens, III. 289.

Chinals, Sont gouvernés par les monteres, II. 189. Leur caracture compare avec celui des Espagnois : leur indudlité lité dans le commerce leur a confervé celui du Japon: profits qu'ils tirent du privilege excluif de ce commerce, II. 194, 195; 237. Pourquoi ne changent jamais de manieres, II. 197. Leur religion est favorable à la propagation, III 34. Conséquences funestes qu'ils tirent de l'immortalité de l'ame établie par la religion de Foë, III.68, Chrétiens. Un état composé de vrais chétiens pourroit forc bien subsitter, quoiqu'en dise Bayle, III. 53, 54. Leur

système sur l'immortalité de l'aine, III. 70.

Christianisme. Nous a ramené l'âge de Saturne, II. 97. Pourquoi s'est maintenu en Europe, & a été détruit en Asie, II. 117. A donné son esprit à la jurisprudence, III. 32 Acheva de mettre en crédit dans l'empire le célibat, que la philosophie y avoit déjà introduit, III ibid. N'est pas favorable à la propagation, III. 34. Ses principes, bien gravés dans le cœur, feroient beaucoup plus d'effet que l'honneur des monarchies, la vertu des republiques, & la crainte des états despotiques, III. 54. Be u tableau de cette religion, III. 60. A dirigé, admirablement bien pour la société, les dogmes de l'immortalité de l'ame & de la résurrection des corps, III. 68, Il semble humainement parlant, que le climat lui a prescriz des bornes, III. 75. Il est plein de bon sens dans les loix qui concernent les pratiques du culte: il peut se modifier suivant les climats, ibid. Pourquoi il fut si facilement embrassé par les barbares qui conquirent l'empire romain, III. 81. La fermete qu'il inspire, quand il s'agit de renoncer à la foi, est ce qui l'a rendu odieux au lapon, III. 98. Il changea les réglemens & les loix que les hommes avoient faits pour conferver les mours des femmes, III. 114 & fuiv. Effets qu'il produifit fur l'ef. prit séroce des premiers rois de France, IV. 7, 8. Est la perfection de la religion naturelle: il y a donc des chofes qu'on peut, fans impiété, expliquer fur les principes de la religion naturelle, D. 109. Voyez Religion shretienne.

CHRISTOPHE COLOMB. Voyez COLOMB.

CICERON. Regarde comme une des principales causes de la chûte de la république, les loix qui rendirent les suffrages secrets, I. 23. Voulot que l'on abolit l'usage de faire des loix touchant les simples particuliers, II. 29, 30. Quels étoient, seion lui, les meilleurs sacrisces, III. 88. À adopté les loix d'épargne faites par Platon, sur les sunérailles. ibid. Pourquoi regardoit les loix agraires comme sunestes, III. 126. Trouve ridicule de vouloir décider des droits des royaumes par les loix qui décident du droit d'un gouttiere, III. 130. B'âme Verrès d'avoir suivi l'esprit plutôt que la lettre de la loi voçonienne.

III. 150. Croit qu'il est contre l'équité de pas rendre un fidéi commis, III. 152, 153.

CINQMARS (Mr. de) Prétexte injuste de sa condamnation, II. 16, 17.

Circonfiances. Rendent les loix ou justes & fages, ou injustes & funcites, III. 269. 270.

Citation en irstice. Ne pouvoit pas se faire, à Rome, dans la maison du citoyen; en France, elle ne peut pas se saire ailleurs: ces deux loix, qui sont contraires, partent du

même esprit, III. 273, 274.

Citoren. Revêtu subitement d'une autorité exorbitante devient monarque ou despote, I. 26. Quand il peut sans danger être élevé dans une république à un pouvoir exorbitant, I. 27. Il ne peut y en avoir dans un état despotique, I. 61. Doivent-ils être autorifés à refuser les emplois publics, I. 119. Comment doivent se conduire dans le cas de la défense naturelle, I. 228. Cas où, de quelque naissance qu'ils soient, ils doivent être jugés par les nobles, I. 271, 272. Cas dans lesquels ils sont li-bres de fait, & non de droit; & vice versa, II. 1, 2. Ce qui attaque le plus leur surté, II. 3. Ne peuvent vendre leur liberté, pour devenir esclaves, II. 89. Sont en droit d'exiger de l'état une sublissance assurée, la nourriture, un vêtement convenable, & un genre de vie qui ne soit point contraire à la fanté: moyen que l'état peut employer pour remplir ces obligations, III. 44. Ne fatisfont pas aux loix en se contentant de ne pas troubler le corps de l'état; il faut encore qu'ils ne troublent pas quelque citoyen que ce foit, III. 91.

Citosen romain. Par quel privilege il étoit à l'abri de la tyrannie des gouverneurs de province, I. 307. Pour l'être, il falloit être inferit dans le cens: comment fe faifoit-il qu'il y en eût qui n'y fussent pas inferies? III. 150, 151. Civilité. Ce que c'est: en quoi elle differe de la politesse:

elle est, chez les Chinois pratiquée dans tous les états; à Lacédémone elle ne l'étoit nulle part; pourquoi cette

différence, II. 200, 201

Classes. Combien il est important que celles dans lesquelles on distribue le peuple dans les états populaires soient bien faites, I. 21. Il y en avoit six à Rome: distinction entre ceux qui étoient dans les cinq premières, & ceux qui étoient dans la dernière: comment on abusa de cette distinction pour éluder la loi voconienne, III. 150, 151.

CLAUDE empereur. Se fait juge de toutes les affaires, & occasionne par-là quantité de rapines, I 137. Fut le premier qui accorda à la mere la succession de ses enfans, III. 156.

Clémence. Quel est le gouvernement où elle est le plus né-

cessaire, I. 160. & sniv. Fut outrée par les empereurs

grecs, 1. 161.

Clergé. Sa jurisdiction est fondée, en France, sur les loix ; elle est nécessaire dans une monarchie: son pouvoir est dangereux dans une république, I. 32. Son pouvoir arrête le monarque dans la route du despotisme, ibid. Son autorité fous la premiere race, II. 185. Pourquoi les membres de celui d'Angleterre sont plus citoyens qu'ailleurs: pourquoi leurs mœurs font plus regulieres: pourquoi ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la révélation & la providence : pourquoi on ainie mieux lui luifser ses abus, que de souffrir qu'il devienne réformateur, II. 222, 223. Ses privileges exclusifs dépeuplent un état; & cette dépopulation est très-difficile à réparer, III. 42? La religion lui sert de prétexte pour s'enrichir aux dépens du peuple; & la mifere qui réfulte de cette injustice est un motif qui attache le peuple à la religion, Ill. 80 Comment on est venu à en faire un corps séparé; comment il a établi ses prérogatives, III. 84; 176. Cas où il seroit dangereux qu'il format un corps trop étendu, ibid. Bornes que les loix doivent mettre à ses richesses, III. 85 & fuiv. Pour l'empêcher d'acquérir, il ne faut pas lui défendre les acquisitions, mais l'en dégoûter : moyens d'y parvenir, 86, 87. Son ancien domaine doit être sacré & inviolable; mais le nouveau doit sortir de fes mains, III. 87. La maxime qui dit qu'il doit contribuer aux charges de l'état est regardée à Rome comme une maxime de maltôte, & contraire à l'écriture, III. ibid. Refondit les loix des Wiligoths, & y introduisit les peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres loix barbares auxquelles il ne toucha point, III. 160. C'est des loix des Wisigoths qu'il a tiré, en Espagne, toutes celles de l'inquisition, III. 161. Pourquoi continua de se gouverner par le droit romain sous la premiere race de nos rois, tandis que la loi falique gouvernoit le reste des sujets, III. 167. Par quelles loix ses biens étoient gouvernés sous les deux premieres races, III. 176, 177. Il se soumit aux décrétales, & ne voulut pas se soumettre aux capitulaires : pourquoi , ib'd. La roideur avec laquelle il soutint la preuve négative par serment, sans autre raison que parce qu'elle se faisoit dans l'églife, preuve qui faisoit commettre mille parjures, fit étendre la preuve par le combat particulier, contre lequel il se déchaînoît, III. 191. & suiv. C'est peut-être par ménagement pour lui que Charlemagne voulut que le bâton fut la feule arme dont on pût fe fervir dans les duels, III. 200. Exemple de modération de sa part, III. 254. Moyens par lesquels il s'est enrichi, ibid. Tous les biens du royaume lui ont été donnés pluseurs fois: révolutions dans sa fortune; quelles en sont les causes, IV, 27. & suiv. Repousse les entreprises contre son temporel par des révélations de rois damnés, IV. 28. & suiv. Les troubles qu'il causa pour son temporel surent terminés par les Normands, IV. 33; 57. Assemblé à Frencfort pour déterminer le peuple à payer la dixme, raonte comment le diable avoit dévoré les épics de bled lors de la derniere samine, parce qu'on ne l'avoit pas payée. IV. 38. Troubles qu'il causa après la mort de Louis le débonnaire, à l'occasson de son temporel, IV, 55 épicio. Ne peut réparer, sous Charles le chauve, les maux qu'il avoit faits sous ses prédécesseurs, IV. 57, 58.

CLERMONT (Le conte DE). Pourquoi faisoit suivre les établissemens de faint Louis son pere dans ses justices, pendant que ses vassaux ne les faisoient pas suivre dans les

leurs, III. 231, 232.

Climat. Forme la différence des caracteres & des passions des hommes: raisons physiques, II. 65. & fuiv. Raisons physiques des contradictions singulieres qu'il met dans le caractere des Indiens, II, 70, 71. Les bons législateurs sont ceux qui s'opposent à ses vices, 11. 72, 73. Les loix doivent avoir du rapport aux maladies qu'il cause, II. 78. & suiv. Effets qui résultent de celui d'Angleterre: il a formé, en partie, les loix & les mœurs de ce pays , II. 82. & fuiv. 212. & fuiv. Détail curieux de quelques uns de ces différens effers, II. 87. & suiv. Rend les femmes nubiles plutôt ou plutard : c'est donc de lui que dépend leur esclivage ou leur liberté, II. 117. 96. & suiv. Il y en a où le physique a rant de force, que le moral n'y peut presque rien, II. 123. Jusqu'à quel point ses vices peuvent porter le désordre : exemples, II. 126, 127. Comment il influe sur le caractere des femmes, II. 127, 128. Influe sur le courage des hommes & sur leur liberté: preuves par faits, II. 129. C'est le climat presque seul, avec la nature, qui gouverne les fauvages. II. 189. Gouverne les hommes concurremment aves la religion, les loix, les mœurs, &c. Delà naît l'esprit général d'une nation, ibid. C'est lui qui fait qu'une nation aime à se communiquer; qu'elle aime, par conféquent à changer; & par la même conféquence, qu'elle se forme le goût, II, 192, 192, Il doit regler les vues du législateur au sujet de la propagation, III. 15. Influe beaucoup fur le nombre & la qualité des divertiffemens des peuples: raifon physique, III. 72, 73. Semble, humainement parlant, avoir mis des bornes au christianisme & au mahométisme, III. 75. L'auteur ne pouvoit pas en parler autrement qu'il n'a fait, sans courir les risques d'être regardé comme un homme stupide ». D. 122 & Suiv.

Climats chands. Les esprits & les temperammens y sort plus avancés, & plutôt épuifés qu'ailleurs : conféquence qui en résulte dans l'ordre législatif, III. 112. On y a moins de besoins, il en coûte moins pour vivre, on y peut donc avoir un plus grand nombre de femmes, II. 118.

CLODOMIR. Pourquoi ses enfans furent égorgés avant

leur majorité, II. 181.

CLOTHAIRE. Pourquoi égorgea ses neveux, II. 181. A établi les centeniers: pourquoi, III. 326. Pourquei perfécuta Brunehault, IV. 4. C'est sous son regne que les maires du palais devinrent perpétuels & si puissans, IV. ibid. Ne peut réparer les maux faits par Brunehault & Frédégonde, qu'en lailiant la possession des fiefs à vie, &

en rendant aux eccléfiastiques les privileges qu'on leur avoit ôrés, IV. 5, 6. Comment reforma le gouvernement de la France IV. 6 & suiv. 8, 9. Pourquoi on ne lvi donna point de maire du palais, IV. 11, 12. Fausse interprétation que les eccléfiastiques donnent à sa constitution, pour prouver l'ancienneté de leur dixme, IV. 35-

CLOVIS. Comment il devint si puissant & si cruel, II. 183, Pourquoi lui & ses successeurs furent si cruels contre leur propre maison. ibid. Réunit les deux tributs de Francs, les Saliens & les Ripuaires; & chacune conferva ses usages, III. 158. Toutes les preuves qu'apporte l'abbé Dubos, pour prouver qu'il n'entra point dans les Gaules en conquérant, sont ridicules & démenties par l'histoire, III. 354. & suiv. A-t-il été fait proconsul, comme le prétend l'abbé Dabos? III. 356. La perpétuité des offices de comte, qui n'étoient qu'annuels, commença à s'acheter sous son regne : exemple, à ce sujet, de la perfidie d'un fals envers son pere, IV. 1.

Cichen. Une religion qui en défend l'usage ne peut convenir que dans les pays où il est rare, & dont le comat rend le peuple susceptible des maladies de la peau, III.

Code civil. C'est le partage des terres qui le groffic : il est donc fort mince chez les peuples où ce partage n'a point lieu, II. 160.

Code des établissemens de S. Louis. Il fit tomber l'usage d'asfembler les pairs dans les justices seigneuriales pour juger,

III. 257, 258.

Code de Justinien Comment il a pris la place du code théodossen, dans les provinces de droit écrit, III. 182, 183. Tems de la publication de ce code, III. 255, 256. N'età pas fait avec choix, III. 288, Code Code des loix barbares. Roule presqu'entierement sur les

troupeaux: pourquoi, III. 297.

Code théodofien. De quoi est composé, III. 32. Gouverna, avec les loix barbares, les peuples qui habitoient la France sous la premiere race, III. 166, 167. Alaric en sit faire une compilation pour régler les différends qui naisfoient entre les Romains de ses états, III. 166. Pourquoi il sut connu en France avant celui de Justinien, III. 255. & suiv.

Cognats. Ce que c'étoit: pourquoi exclus de la fuccession,

III. 141.

COINTE (le pere le). Le raisonnement de cet historien en faveur du pape Zacharie détruiroit l'histoire, s'il étoit adopté, IV. 41, 42.

Col. hide. Pourquoi étoit autrefois si riche & si commerçante, & est aujourd'hui si pauvre & si déserte, II. 275.

Colleges. Ce n'est point-là que, dans les monarchies, on reçoit la principale éducation, I. 55.

COLOME (CHRISTOPHE). Découvre l'Amérique, II. 313. François I eut-il tort ou raison de le rebuter?

II. 320.

Colonics. Comment l'Angleterre gouverne les siennes, II. 219, 220. Leur utilité, leur objet : en quoi les nôtres different de celles des anciens: comment on doit les ténir dans la dépendance, II. 313 & fuiv. Nous tenons les nôtres dans la même dépendance que les Carthaginois tenoient les leurs, sans leur imposer des loix aussi dures,

II. 215, 216.

Combat judiciaire. Etoit admis comme une preuve par les loix barbares, excepté par la loi falique, III. 184 & suiv. La loi qui l'admettoit comme preuve étoit la suite & le remede de celle qui établissoit les preuves négati. ves, ibid. On ne pouvoit plus, suivant la loi des Lombards, l'exiger de celui qui s'étoit purgé par ferment, III. 185. La preuve que nos peres en tiroient dans les affaires crimineiles, n'étoit pas si imparfaite qu'on le pense, III. 187 & suiv. Son origine: pourquoi devint une preuve juridique: cette preuve avoit quelques raisons fondées sur l'expérience, III. 188 & suiv. L'entêtement du clergé pour un autre ufage aussi pernicieux le fit autorifer , III. 191 & fuiv. Comment il fut une fuite de la preuve négative, III. 193. Fut porté en Italie par les Lombards, III. 194. Charlemagne, Louis le débonnaire & les Othons l'étendirent, des affaires criminelles, aux affaires civiles. ibid. Sa grande extention est la principale causes qui fit perdre aux loix saliques, aux loix ripuaires, aux loix romaines & aux capitulaires, leur autorité, III. 197 & suiv. C'étoit l'unique voie par laquelle nos peres jugeolent toutes les actions civiles & criminelles, les incidens & les interlocutoires, III. 198 & Suiv. Avoit lieu dans une demande de douze fols, III. 199. Quelles armes on y employoit, III. 200. Mœurs qui lui étoient relatives , III. 203 & suiv. Etoit fondé fur un corps de jurisprudence, III. 205 & fuiv. Auteurs à consulter pour en bien connoître la jurisprudence, III. 205, 206. Regles juridiques qui s'y observoient, ibid. & fuiv. Précautions que l'on prenoit pour maintenir l'égalité entre les combattans, III. 206, 207. Il y avoit des gens qui ne pouvoient l'offrir ni le recevoir : on leur donnoit des champions, III. ibid. Détail des cas où il ne pouvoit avoir lieu, III. 208 & friv. Ne laissoit pas d'avoir de grands avantages, même dans l'ordre civil, III. 210. Les femmes ne pouvoient l'offrir à personne fans nommer leur champion: mais on pouvoit les y appeller sans ces formalités, III. 210, 211. A quel âge on pouvoit y appeller & y être appellé, III. ibi i. L'ac-cufé pouvoit éluder le témoignage du feçond témoin de l'enquête, en offrant de se battre contre le premier, III. 211 & suiv. De celui entre une partie & un des pairs du seigneurs, III. 213 & suiv. Quend, comment & contre qui il avoit lieu, en cas de défaute de droit, III. 224, 225. Saint Louis est celui qui a commencé à l'abolir, III. 228 & suiv. Epoque du tems où l'on a commencé à s'en passer dans les jugemens, III. 229, 2301 Quand il avoit pour cause l'appel de faux jugement, il ne faisoit qu'anéantir le jugement s'ins décider la question, III. 234, 235. Lorsqu'il étoit en usage, il n'y avoit point de condamnation de dépens, III 237 & saiv. Répugnoit à l'idée d'un partie publique, III, 239 & Suiv. Cette façon de juger demandoit très-peu de suffifance dans ceux qui jugeoient, III. 256.

Comices par tribus. Leur origine : ce que c'étoit à Rome,

I. 293.
Commerce. Comment une nation vertueuse le doit faire, pour ne pas se corrompre par la fréquentation des étrangers, I. 67. Les Grees le regardoient comme indigne du citoyen, I. 70. Vertus qu'il inspire au peuple qui s'y adonne : comment on en peur maintenir l'esprit dans une démocratie, I. 85. Doit être interdit aux nobles dans une aristocratie, I. 94. Doit être favorisé dans une monarchie, mais interdit aux nobles, I. 98; II. 246 dessive. Est nécessairement tres-borné dans un état desportque, I. 112. Est-il duminué par le trop grand nombre d'habitans cans la capitale? I. 164. Causes & économie de celui d'Angleterre, II. 218. Adoucit & corrompt les mœats, II. 227. Est opposé au brigandage; mais il en-

tretient l'esprit d'intérêt , II. 228. Entretient la paix entre les nations; mais n'entretient pas l'union entre les particuliers, Il. ibid. A du rapport avec la constitution du gouvernement, II. 230 & feiv. Il y en a de deux fortes celui de luxe, & celui d'économie, ibid. Pourquoi Marseille est devenue commerçante: le commerce est la source de toutes les vertus de cette république, II. 233. Esprit de l'Angleterre sur le commerce, II. 235, 236. Avec quelles nations il est avantageux de le faire. II. 236. On ne doit, sans de grandes raisons, exclure aucune nation de son commerce, II. 237. Il ne faut pas confondre la liberté du commerce avec celle du commercant : celle du commerçant est fort gênée dans les états libres, & fort étendue dans les états foumis à un pouvoir absolu; & vice verså, II. 240, 241. Quel en est l'objet, II. ibid. La liberté en est détruite par les douannes, quand elles sont affermées, ibid. Des loix qui emportent la confiscation des marchandises, II. 241, 242. Il est bon que la contrainte par corps ait lieu dans les affaires qui le concernent, II. 242, 243. Des loix qui en établiffent la sureté, II. ibid. Des juges pour le commerce, II. 244, 245. Dans les villes où il est établi, il faut beaucoup de loix & peu de juges, II. 245. Il ne doit point être fait par le prince, II. ibid. & fuiv. Celui des Portugais & des Castillans dans les Indes orientales fut ruiné quand leurs princes s'en emparerent, II. 246. Il est avantagenx aux nations qui n'ont besoin de rien, & onéreux à celles qui ont besoin de tout, II. 249 & suiv. Rend utiles les choses superflues ; & les choses utiles nécessaires, II. 252. Considéré dans les révolutions qu'il a eues dans le monde, II. 253 & suiv. Pourquoi, malgré les révolutions auxquelles il est sujet, sa nature est irrévocablement fixée dans certains états, comme aux Indes, ibid. Pourquoi celui des Indes ne se fait & ne se fera jamais qu'avec de l'argent, II. ibid. 263. Pourquoi celui qui se fait en Afrique est & sera toujours si avantageux , II. 255. Raisons physiques des causes qui en maintiennent la balance entre les peuples du nord & ceux du midi, II. 255. 256. Différence entre celui des anciens & celui d'aujourd'hui, II. 256 & fuiv. Fuit l'oppression & cherche la liberté; c'est une des principales causes des différences qu'on trouve entre celui des anciens & le notre, II. 257, 258. Sa cause & ses effets , II. ibid. Celui des anciens, II. ibid. & suiv. Comment & par où il se taisoit autresois dans les Indes , II. 258 & suiv. Quel étoit autrefois celui de l'Asse: comment & par où il se faisoit, ibid. Nature & étendue de celui des Tyriens, II. 261, 262. Combien celui des Tyriens tiroit d'avanL'avantages de l'imperfection de la navigation des anciens, itid. Etendue & durée de celui des Juifs, II. 262, 263. Nature & étendue de ceiui des Egyptiens, II. 261. - de celui des Phéniciens, II. 262. - de celui des Grecs, avant & depuis Alexandre, II. 267 & friv. Celui d'Athenes fut plus borne qu'il n'auroit dû l'être, II. 267, 268. - de Corinthe, II. 268, 269. - De la Grece, avant Homere, II. 270. Révolutions qui lui occasionna la conquête d'Alexandre, II. 271 & suiv. Préjugé fingulier qui empêchoit & qui empêche encore les Perfes de faire celui des Indes, II. ibid. De celui qu'Alexandre avoit projetté d'établir, ibid. De celui des rois Grecs après Alexandre , II. 275 & Suiv. Comment & par où on le fit aux Indes , après Alexandre , II. 280 & fuiv. Celui des Grecs & des Romains aux Indes n'étoit pas si étendu, mais étoit plus facile que le notre, II. 282. Celui de Carthage II. 287 & suiv. La conflicution politique, le droit civil, le droit des gens, & l'esprit de la nation, chez les Romains, étaient opposés au commerce, II. 297 & fuiv. Celui des Romains avec l'Arabie & les Indes, II. 300 & fuiv. Révulutions qu'y causa la mort d'Alexanire, II. 303 & suit. — intérieur des Romains, II. 305, 306. De celui de l'Europe, après la destruction des Romains en occident, II. ibid. & suiv. Loi des Wifigoths contraire au commerce, II. ibit. Autre loi du même peuple, favorable au commerce, II. 307. Comment se fit jour en Europe, à tra. vers la barbarie, II. 303 & fuiv. Sa chûte, & les mal. heurs qui l'accompagnerent dans les tems de barbarie, n'eurent d'autre source que la philosophie d'Aristote & les réveries des scholastiques, II. 308 & suiv. Ce qu'il devint depuis l'affoiblissement des Romains en orient, ibid. Les lettres de change l'ont arraché des bras de la mauvaile foi, pour le faire rentrer dans le sein de la probité, Il 310 & suiv. Comment se fait celui des Indes orientales & occidentales, II, 312 & fuiv. Loix fondamentales de celui de l'Europe, II. 314 & sniv. Projets proposés par l'auteur sur celui des Indes, II. 323. Dans quels cas il fe fait par échange, II 324 Dans quelle proportion il fe fait, suivant les différentes posizions des peuples qui le font ensemble, II. 325, 326. On en devroit bannir les monnoies idéales, Il. 330. Croît par une augmentation successive d'argent, & par de nouvelles découvertes de terres & de mers, II. 337, 338. Pourquoi ne peut fleurir en Moscovie, II 359 Le nombre des fêtes, dans les pays qu'il maintient, doit être proportionné à ses besoins, HI. 72.

Commèrce d'économie. Ce que c'est : dans quels gouvernemens il convient & réussit le mieux , II. 230 & Julio. Des peuples qui ont fait ce commerce, II. 233, 234. Doie souvent sa naissance à la violence & à la vexation, II. ibid. Il faut quelquesois n'y rien gagner, & même y perdre, pour y gagner beaucoup, II. ibid. & saiv. Comment on l'a quelquesois gêné, II. 236, 237. Les banques sont un établissement qui lui est propre, II. 238, 239. On peut, dans les états où il se fait, établir un port franc, II. 239.

Commerce de l'uxe. Ce que c'est: dans quels gouvernemens il convient & réussit le mieux, II. 230 & suiv. Il ne lui faut point de banques, II. 238, 239. Il ne doit a-

voir aucuns privileges, II. 239, 240.

Commissaires. Ceux qui sont nommés pour juger les particuliers ne sont d'aucune utilité au monarque; sont injustes & sunestes à la liberté des sujets, I. 33, 34.

COMMODE. Ses rescripts ne devroient pas se trouver

dans le corps des loix romaines, III. 438.

Communauté de biens. Est plus ou moins utile dans les dif-

férens gouvernemens, I. 183, 184.

Communes. Il n'en étoit point question aux assemblées de la nation sous les deux premieres races de nos rois, III. 176.

Communion. Etoit refusée à ceux qui mouroient sans avoir donné une partie de leurs biens à l'église, III. 254.

Compagnies de négotians. Ne conviennent presque jamais dans une monarchie; pas toujours dans les républiques, II. 239. Leur utilité; leur objet, II. 313 & fuiv. Ont avili s'or & l'argent, II. 320.

Compagnons. Ce que Tacite appelle ainsi chez les Germains: c'est dans les usages & les obligations de ces compagnons qu'il faut chercher l'origine du vasselage, III. 293; 323. Contofitions. Quand on commença à les regler plutôt par les coutumes que par le texte des loix, III. 179. Tarif de celles que les loix barbares avoient établies pour les différens crimes, suivant la qualité des différentes perfonnes, III. 164 & fair. 200. Leur grandeur feule constituoit la différence des conditions & des rangs, III. 161; 336. L'auteur entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, chez les peuples fortis de la Germanie pour conquérir l'empire romain, afin de nous conduire par la main à l'origine des justices feigneuriales, III. 333 & Suiv. A qui elles appartenoient : pourquoi on appelloit ainsi les satisfactions dues chez les barbares, par les coupables, à la personne offensée ou à ses parens , III. 334 & suiv. Sont réglées, par les loix barbares, avec une précision & une finesse admirables, III. 335. En quelles especes on les payoit, III. 337. L'offenie etoit le maître, chez les Germains,

de recevoir la composition, ou de la resuser & de se réferver fa vengeance: quand on commença à être obligé de la recevoir, III. 338 & sniv. On en trouve, dans le code des loix barbares, pour les actions involuntaires, III. 339.

Compositions. Celles qu'on payoit aux vassaux du roi étoient plus fortes que celles qu'on payoit aux hommes libres,

IV. 21, 22.

Comte. Etoit supérieur au seigneur, III. 207. Disférence entre sa jurisdiction sous la seconde race, & celle de ses officiers, III. 221. Les jugemens rendus dans sa cour ne ressortissionent point devant les missi dominico, III. 222. Renvoyoit au jugement du roi les grands qu'il prévoyoit ne pouvoir pas réduire à la raison, III. 222. 223. On étoit autrefois obligé de réprimer l'ardeur qu'ils avoient de juger & de faire juger, III. 224. Leurs fonctions fous les deux premieres races, III. 315, 316. Comment & avec qui ils alloient à la guerre dans les commencemens de la monarchie, III. 325 & fuir. Quand menoit les vaffaux des leudes à la guerre, III. 327. Sa jurifaiction à la guerre, III. 329. C'étoit un principe fon lamental de la monarchie, que le comte réunit sur sa tête & la puissance militaire & la jurifuistion civile; & c'est dans ce double pouvoir que l'auteur trouve l'origine des justices seigneuriales, III. 329 & suiv. Pourquot ne menoit pas à la guerre les vailaux des évêques & des abbés, ni les arrieres vaffaux des leudes, III. 330. Etymologie de ce mot, ibid. N'avoient pas plus de droit dans leurs terres, que les autres seigneurs dans la leur, III. 330, 331. Différence entr'eux & les ducs, III. 331; 332. Quoiqu'ils réunissent sur leur tête les puissances maitaire, civile & ficale, la forme des jugemens les empêchoit d'ètre despotiques: quelle étoit cette forme, ibid. & suiv. Leurs fonctions étoient les mêmes que celles du gravion & du centenier, ibid. Combien il lui falloit d'adjoints pour juger, ilid. Commencerent, dès le regne de Clovis, à se procurer par argent la perpétuité de leurs offices, qui, par leur nature, n'étoient qu'annuels : exemple de la perfidie d'un fils envers son pere, IV. 1. Me pouvoit dispenser personne d'aller à la guerre, IV. 66. Quand leurs offices commencerent à devenir héréditaires & attachés à des fiefs, IV. 68. & friv.

Comtés. Ne furent pas donnés à perpétuité en même tems

que les fiers, IV, 21.

Concubinage. Contribue peu à la propagation; pourquoi, III. 2, 3. Il est plus on moins fletri, suivant les divers gouvernemens, & suivant que la polygamie ou le divorce sont permis ou défendus, III. 6. Les loix romaines Tome IV. ne ne lui avoient laissé de lieu que dans le cas d'une trèsgrande corruption de mœnrs, III. 6.

Condamnations de dépens. N'avoit point lieu autrefois en France en cour laie: pourquoi, III 237 & fuiv.

Condamnés. Leurs biens étoient consacrés à Rome: pourquoi, I. 134.

Conditions. En quoi consistoient leurs différences chez les France, III. 167.

Consesseurs des rois. Sage conseil qu'ils devroient bien suivre, I. 229.

confications. Fort utiles & justes dans les états despotiques: pernicieuses & injustes dans les états modérés, 1. 113, 114. Voyez Juifs.

Conffications d's marchandifes. Loi excellente des Anglois

fur cette matiere, II. 241, 242.

Confrontations des ténuins avec l'accufé. Est une formalité

requise par la loi naturelle, III. 104, 105.

CONFUCIUS. Sa religion n'admet point l'immortalité de l'ame; & tire, de ce faux principe, des conséquences admirables pour la société, III. 67, 68.

Conquérans. Causes de la dureté de leur caractere, I. 142. Leurs droits fur le peuple conquis, I. 230 & Suiv. Jugement sur la générolité prétendue de quelques-uns, I.

251, 252.

Conquête. Quel en est l'objet, I. 12. Loix que doit suivre un conquerant, I. 230 & Sniv. Quand elle est faite, le conquérant n'a plus droit de tuer : pourquoi, I. 231. Son objet n'est point la servitude, mais la conservation: conséquences de ce principe, I. 233. Avantages qu'elle peut apporter au peuple conquis, I. 233, 234 & saiv. (Droit de). Sa définition, I. 235. Bel usage qu'en firent le roi Gelon, & Alexandre, I. ibid. & fuiv. Quand & comment les républiques en peuvent faire, I. 236. & fuiv. Les peuples conquis par une ariffocratie font dans l'état le plus trifte, I. 238. Comment on doit traiter le peuple vaincu, I. 241. Moyens de la conserver, I. 250. Conduite que doit tenir un état despotique avec le peuple conquis, I. 251 & Juiv.

CONRAD empereur. Ordonna le premier que la succession des fiefs pafferoit aux perits enfans ou aux freres, suivant l'ordre de succession: cette loi s'étendit peu à peu pour les fuccessions directes à l'infini, & pour les colla-

térales au septieme dégré, IV. 71 & suiv.

Conseil du prince. Ne peut être dépositaire des loix, I. 34. Ne doit point juger les affaires contentieuses: pourquoi,

1. 139. Consciss. Si ceux de l'évangile étoient des loix, ils feroient contraires à l'esprit des soix évangéliques, III. 54.

Conservation. C'est l'objet géneral de tous les états, I. 257. Constitutions. Précautions que doivent apporter les legitlateurs dans les loix pour la révélation des conspirations, II. 26 & Puic.

CONSTANCE. Belle loi de cet empereur, II. 36.

CONSTANTIN. Changement qu'il apporta dans la nature du gouvernement, I. 155. C'est à ses idées sur la persection que nous sommes redevables de la jurisdistion eccléssatique, III. 33. Abrogea presque toutes les loix contre le célibat, III. ibid. A quels motifs Zotime attribue sa conversion, III. 60. Il n'imposa qu'aux habitans des villes la nécessité de chommer le dimanche, III. 71. Respect ridicule de ce prince pour les évèques, III. 233.

CONSTANTIN DUCAS (le faux). Punition fingu-

liere de ses crimes, I. 155.

Constantinople. Il y a des serrails où il ne se trouve pas

une seule femme, II. 122.

Consuls. Nécessité de ces juges pour le commerce, II. 244. Consuls remains. Par qui et pourquoi leur autorité su demembrée, I. 288. Leur autorité et leurs sonctions, I. 294, 297. Quelle étoit leur compétence dans les jugemens, I. 299 & suiv. Avantage de celui qui avoit des enfans sur celui qui n'en avoit point, II. 116.

Contemplation. Il n'est pas bon pour la société que la religion donne aux hommes une vie trop contemplative,

III. 58, 59.

Continence. C'est une vertu qui ne doit être pratiquée que

par peu de personnes, III. 34.

Continence publique. Est nécessaire dans un état populaire, I. 174. Contrainte par corps. Il est bon qu'elle n'ait pas lieu dans

les affaires civiles: il est bon qu'elle ait lieu dans les af-

faires de commerce, II. 242, 243. Contumace. Comment étoit punie dans les premiers tems da la monarchie, IV. 22, 23.

Ceptes. Les Saxons appelloient ainsi ce que nos peres appel-

loient comtes, III. 330.

Corinthe, Son heureuse tituation: son commerce: sa richesfe: la religion y corrompit les mœurs. Fut le séminaire des courtisanes; II. 268. Sa ruine augmenta la gloire de Marseille, II. 294.

Cornéliennes. Voyez Loix cornéliennes:

Cerps législatif. Quand, pendant combien de tems, par qui doit être assemblé, prorogé, & renvoyé dans un état libre, I. 268 & suiv.

Correct on. De combien il y en a de fortes, I. 147, 148.

Combien elle a de fources dans une démocratie : quelles

K 2 font

font ces sources, I. 187 & suiv. Ses effets sunestes, I.

Cosmes, magistrats de Créte. Vices dans leur institution, I. 270

COUCY (Le sire DE). Ce qu'il pensoit de la force des Anglois, I. 225.

Coaps de bâton. Comment punis par les loix barbares, III.

199, 200.
Corronre, Les loix & les usages des différens pays en reglent différemment la succession: & ces usages, qui paroissent injustes à ceux qui ne jugent que sur les idées de leur pays, sont sondés en raison, III. 109 & suiv. Ce n'est pas pour la famille régnante qu'on y a fixé la succession, mais pour l'intérêt de l'état, III. 129. Son droit ne se régle pas comme les droits des particuliers elle est soumé au droit politique; les droits des particuliers le sont au droit civil, isid. On en peut changer l'ordre de succession, si celui qui est établi détruit le corres politique pour lequel il a été établi, III. 137 & suiv. La nation a droit d'en exclurre, & d'y faire renoncer, II. 137, 138.

Couronne de France. C'est par la loi salique qu'elle est affestée aux males exclusivement, II. 174, 175. Sa figure ronde est-elle le fondement de quelque droit du roi? III. 284. Le droit d'aînesse ne s'y est établi que quand il s'est établi dans les siefs, après qu'ils sont devenus perpétuels, IV. 76 & suiv. Pourquoi les filles en sont exclues, tandis qu'elles ont droit à celles de pluseurs au-

tres royaumes, IV. 79 & Suiv.

Cours des princes. Combien ont été corrompues dans tous

les tems, I. 44, 45.

Convilans. Pennuré admirable de leur caractère, ibid. En quoi, dans une monarchie, consiste leur politesse: cause de la délicatesse de leur goût, I. 57. Dissérence essentiele entr'eux & les peuples, II. 38.

Constifance. Il n'y a qu'elles qui soient heureuses à Venise, I. 167. Corinthe en étoit le séminaire, II. 269. Leurs ensans sont-ils obligés, par le droit naturel, de nourrir

leurs peres indigens? III. 107, 108.

Cousins cormaius. Pourquoi le muriage entr'eux n'est pas permis, III. 122. Etoient autrefois regardés & se regardoient eux mêmes comme fireres, III. ibié. Pourquoi, & quand le mariage fut permis entr'eux à Rome, ibid. Chez quels peuples leurs mariages doivent être regardés comme incestueux, III. 123, 124.

Centumes anciennes. Combien il est important pour les

mœurs de les conserver, I. 87.

( numes de France. L'ignorance de l'écriture, sous les re-

gnes qui suivirent celui de Charlemagne, firent oublier les loix barbares, le droit romain, & les capitulaires, auxquels on substitua les coutumes, III. 178 & suiv. Pourquoi ne prévalurent pas sur le droit romain dans les provinces voifines de l'Italie, III. ibid. Il y en avoit dès la premiere & la seconde race des rois: elles n'étoient point la même chose que les loix des peuples barbares; preuves: leur véritable origine, III. 179 & suiv. Quand commencerent à faire plier les loix sous leur au-torité, III. 180, 181. Ce seroit une chose inconsidérée de les vouloir toutes réduire en une générale, III. 244, 259. Leur origine ; les différentes fources où elles ont été puisées : comment, de particulieres qu'elles étoient pour chaque seigneurie, sont devenues générales pour chaque province : quand & comment ont été rédigées par écrit, & ensuite réformées, III. 261 & suiv. Contiennent beaucoup de dispositions tirée du droit romain, III. 264.

Contumes de Bretagne. Tirent leur fource des affifes de Geoffroi, duc de cette province, III. 262. - de Champagne. Ont été accordées par le roi Thibault, lid., - de Montfort. Tirent leur origine des loix du comte Simon, itid. - de Normandie. Ont été accordées par le duc

Raoul, ibid.

Crainte. Est un des premiers sentimens de l'homme en état de nature, I. 8. A fait rapprocher les hommes, & a formé les fociétés, I. 8, 9. Est le principe du gouvernement despotique, I. 48.

Créanciers. Quand commencerent à être plutôt poursuivis à Rome par leurs débiteurs, qu'ils ne poursuivoient leurs

débiteurs, II. 33.

Création. Est soumise à des loix invariables, I. 3. Ce que l'auteur en dit prouve-t-il qu'il est athée? D. 91. & suiv. Créature. La foumission qu'elle doit au créateur dérive d'une loi antérieure aux loix positives, I, 4.

Crédit. Moyens de conserver celui d'un état, ou de lui en

procurer un, s'il n'en a pas, III. 363. & fu'v. CREMUTIUS CORDUS injustement condamné, sous

prétexte de crime de lese-majesté, II. 22.

Crête. Ses loix ont servi d'original à celles de Lacédémone, I. 64. La sagesse de ses loix la mit en état de résister longtems aux efforcs des Romains, I. 65. Les Lacédémoniens avoient tiré de Créte leurs usages sur le vol, III. 277, 178.

Crétois. Moyen fingulier, dont ils usoient avec succès, pour maintenir le principe de leur gouvernement: leur amour pour la patrie, I. 199, 200. Moyen infâme qu'ils employoient pour empêcher la trop grande population, III.

18. Leurs loix fur le vol étoient bonnes à Lacédémone, & ne valoient rien à Rome, III. 278, 279.

CRILLON. Sa bravoure lui inspire le moyen de concilier son honneur avec l'obéssance à un ordre injuste de Henri III, I. 59.

Crimes. Qui font ceux que les nobles commettent dans une aristocratie, I. 42. Quoique tous publics de leur nature, sont néanmoins distingués, rélativement aux différentes especes de gouvernement, I. 44. Combien il y en avoit de fortes à Rome; & par qui y étoient jugés, I. 300. Peines qui doivent être infligées à chaque nature de crime, II. 5 & fuiv. Combien il y en a de fortes, II. 7. & suiv. Ceux qui ne font que troubler l'exercice de la religion doivent être renvoyes dans la classe de ceux qui font contre la police, II. ibid. Ceux qui choquent la tranquilité des citoyens, sans en attaquer la sureté : comment doivent être punis, II. 9. Peines contre ceux qui attaquent la sureté publique, II. 9, 10. Les paroles doiventelles être mises au nombre des crimes? II. 20 & suiv. On doit, en les punissant, respecter la pudeur, II. 23, 24. Dans quelle religion on n'en doit point admettre

lique, en jurant qu'on n'étoit pas coupable, & en faifant jurer la même chose à des témoins en nombre proportionné à la grandeur du crime, III. 183. N'étoient punis par les loix barbares que par des peines pécuniaires; il ne falloit point alors de partie publique, III. 239 étiev. Les Germains n'en connoissoient quedeux capitaux, la poltronerie & la trahison, III. 333.

d'inexpiables, III. 59,60. Tarif des sommes que la loi salique imposoit pour punition, III. 164 & suiv. On s'en purgeoit, dans les loix barbares, autres que la loi sa-

Crimes cachés. Quels sont ceux qui doivent être poursuivis.

II. 7, 8, 13.

Crimes capitans. On en faifoit justice, chez nos peres, par le combat judiciaire, qui ne pouvoit se terminer par la paix, III. 207.

Crimes contre dien. C'est à lui seul que la vengeance en doit

être réservée, II. 8.

Crimes contre la pareté. Comment doivent être punis, ibid. Crime contre nature. Il est horrible, très-souvent obscur, &c trop-séverement puni: moyens de le prévenir, II. 13. 14. Quelle en est la source parmi nous, I. 391.

Crime de lese-majesté. Par qui, & comment doit être jugé

dans une république, I. 134, 135.

Voyez Lese-majes:é.

Criminels. Pourquoi il est permis de les faire mourir, II. 90, 91. A quels criminels on doit laisser des asyles, III. \$2, 83. Les uns sont soumis à la puissance de la loi, les

211-

autres à son autorité, III. 138.

Critique. Préceptes que doivent suivre ceux qui en font profetlion, & fur-tout le gazetier ecclésiattique, D. 147 &

Croissides. Apporterent la lepre dans nos climats: comment on l'empêcha de gagner la masse du peuple, II. 78. 79. Servirent de prétextes aux ecclébaftiques pour attirer toutes sortes de marieres & de personnes à leurs tribunaux, III. 252.

CROMWEL. Ses succès empêcherent la démocratie de

s'établir en Angleterre, I. 39.

Cuivre. Differentes proportions de la valeur du cuivre à celle de l'argent, II. 332; 355 & suiv.

Culte. Le soin de rendre un cuite à dieu est bien différent

de la magnificance de ce culte, III. 88.

Culte extérieur. Sa magnificence atrache à la religion . III. 80. A beaucoup de rapport avec la magnificence de l'é-

rat. III. SS.

Culture des terres. N'est pas en raison de la fertilité; mais en raison de la liberté, II. 152 & suiv. La population est en raison de la culture des terres & des arts, II. 158. 159. Suppose des arts, des connoissances, & la monnoie, 11. 162.

Cames. Fausses précautions que prit Aristodeme pour se conferver la tyrannie de cette ville, I. 242, 243. Combien les loix criminelles y étoient impartaites, II. 5.

Curies. Ce que c'étoit à Rome; à qui elles donnoient le

plus d'autorité, I. 289, 292, 293 & juiv.

Cynete. Les peuples y etnient plus cruels que dans tout le reste de la Grece, parce qu'ils ne cultivoient pas la mufique, I. 69.

CYRUS. Fausses précautions qu'il prit, pour conserver ses

conquetes, I. 241. far Voyez PIERRE I.

Casrine. (La fene.) Injustice qu'elle commit, sous prétexte du crime de lese majefte, II. 20, 21.

## D.

DAGOBERT. Pourquoi fut obligé de se défaire de l'Austrasie en faveur de son fils, IV. 12. Ce que c'étoit que sa chaire, IV. 81.

Dinois. Consequences funestes qu'ils tiroient du dogme de l'immortalité de l'ame, III. 68.

Dontzik. Profits que cette ville tire du commerce de bled

qu'elle fait avec la Pologne, II. 237. DARIUS. Ses découvertes maritimes ne lui furent d'aucune utilité pour le commerce, II. 271. & suiv.

DA-K 4

DAVILA. Mauvaise raison de cet auteur touchant la ma-

jorité de Charles IX. III. 285.

Débiteurs. Comment devroient être traités dans une république, II. 31 & suiv. Epoque de leur affranchissement de la fervitude à Rome: révolution qui en pensa résulter, II. 32, 33.

Déconfes. Ce que c'étoit : étoient punis par la privation de

la communion & de la fépulture, III. 254.

D'écencire. Pourquoi établirent des peines capitales contre les auteurs de libelles & contre les poètes, I. 152. Leur origine, leur mal-adreffe, & leur injuffice dans le gouvernement: causes de leur chûte, I. 290 & suiv. Il y a, dans la loi des douze tables, plus d'un endroit qui prouve leur dessein de choquer l'esprit de la démocratie, I. 31.

Decimaires. Voyez Loin décimaires.

Décrétales. On en a beaucoup inferé dans les recueils des canons, III. 176. Comment on en prit les formes judicivires, plutôt que celles du droit romain, III. 251. 252. Sont, à proprement parler, des referipts des papes; & les referipts font une mauvaise forte de législation: pourquoi, III. 288.

Défaute de droit. Ce que c'étoit, III. 221. Quand, comment & contre qui donnoit lieu au combat judiciaire,

III. 224, 225.

Voyez Apel de défaute de droit.

DE'FONTAINES. C'est chez lui qu'il faut chercher la jurisprudence du combat judicisire, III. 205, 206. Paffage de cet auteur, mal entendu jusqu'ici, expliqué, III, 238. Pour quelles provinces il a travaillé, III. 247. Son excellent ouvrage est une des sources des coutumes de France, III. 263, 264.

Dijme. Quoiqu'il foit incompatible avec le spinossme, le gazetier eccléssassique ne laisse pas de les cumuler sans cesle sur la tête de l'auteur : preuves qu'il n'est ni désse,

ni athée, D. 87. & fuiv.

Delateure. Comment, à Venile, ils font parvenir leurs délations, I. 95. Ce qui donna naissance, à Rome, à ce genre d'hommes functes, I. 140 Etablissement sage, parmi nous, à cet égard, I. 1842. & frie.

Delos. Son commerce: sources de ce commerce: époques

de sa grandeur & de sa chute, II. 291. & sniv.

Délicatesse de goin. Source de celle des courtifans, I. 58. DE ME TRIUS DE PHALERE. Dans le dénombrement qu'il fit des citoyens d'Athenes, en trouve autant dans cette ville esciave, qu'elle en avoir lorsqu'elle défendit l. Grece contre les Perses, I. 41.

Dementi. Origine de la maxime qui impose à celui qui en

a reçu un, la nécessité de se battre, III. 200.

D $\leftarrow$ 

Démocratie. Quelles sont les loix qui dérivent de sa nature, 1. 17 & suiv. Ce que c'est, ibid. Quelles en sont les loix fondamentales, I. 17 18; 22; 24, 25. Quel est l'étar du peuple dans ce gouvernement, I. 17. Le peuple y doit nommer ses magistrats & le sénat, I. 19. D'où dépend sa durée & sa prospérité, I. 20. Les suffrages ne doivent pas s'y donner comme dans l'aristocratie, I. 21. Les suffrages du peuple y doivent être publics; ceux du fénat fecrets: pourquoi cette différence, I 23. Comment l'aristocratie peut s'y trouver mêlée, I. 26. Quand elle est renfermée dans le corps des nobles, ibid Quel en est le principe, I. 38 & suiv. Pourquoi n'a pu s'intro-duire en Angleterre, I. 39. La vertu est singulierement affectée à ce gouvernement, I. 63. Quels sont les atta-chemens qui doivent y regner sur le cœur des citoyens, I. 75 & fuiv. Comment on y peut établir l'égilité, I. 79 & suiv. Comment on y doit fixer le cens, pour conferver l'égalité morale, I. 82. Comment les loix y doivent entretenir la frugalité, I. S; & suiv. Dans quel cas les fortunes peuvent y être inégales sans inconvénient, I. 84. Moyens de favoriser le principe de ce gouvernement, I. 86 & fuiv. Les distributions faites au peuple y font pernicieuses, I. 93. Le luxe y est pernicieux, I. 165, 166. Causes de la corruption de fon principe, I. 187. & faiv. Dans quel fens tout le monde doir y être égal, I. 150, 191. Un état démocratique peut-il faire des conquêtes? quel usege il doit faire de celles qu'il a fiites, I. 237. Le gouvernement y est plus dur que dans une monarchie : consequences de ce principe, I. 238. On croit communément que c'est le gouvernement où le peuple est le plus libre, I. 255. Ce n'est point un état libre par sa nature, I. 256. Pourquoi on n'y empêche pas les écrits fatyriques, II. 22. Il n'y faut point d'efclaves, II. 88. On y change les loix touchant les bâtards, fuivant les differentes circonstances, III. 6.

Denier. Révolutions que cette monnoie essuye dans sa va-

leur, à Rome, II. 354.

Desiers publics. Qui, de la puissance exécutrice, ou de la puillance législative, en doit fixer la quotité, & en ragler la régie dans un état libre, I. 274 & sniv. Den ys. Injustice de ce tyran, II. 19.

DENYS LE PETIT. Si collection des canons, III. 175.

Denrées. En peut-on fixer le prix? II. 334, 535 Dépens. Il n'y-avoit point autrefois de confamnation de dépens en cour laie, III. 237 & sniv.

Dépopulation. Comment on peut y remédier; III. 41, 42. D'ot des loin. Nécessaire dans une monarchie: à qui doit être confié, I. 33, 34.

Derwickes. Pourquoi font en si grand nombre aux Indes, II. 74.

DESCARTES. Fut accusé, ainsi que l'auteur de l'esprit des loix , d'athéisme , contre lequel il avoit fourni les plus fortes armes, D. 15%.

Desirs. Regle fure pour en connoître la légitimité, II. 99. Déserteurs. La peine de mort n'en a point diminué le nom-

bre: ce qu'il y faudroit substituer, I. 145, 146.

Despote. Son état: comment il regne, I. 35, 36. Plus son empire est étendu, moins il s'occupe des affaires, I.36, 37. En quoi consiste sa principale force: pourquoi ne peut pas fouffrir qu'il y ait de l'honneur dans ses états, I.48. Quel pouvoir il transmet à ses ministres, I. 49. Avec quelle rigueur il doit gouverner, ibid. Pourquoi n'ett point obligé de tenir son serment, ibid. Pourquoi ses ordres ne peuvent jamais être révoqués, I. 51. La religion peut être opposée à ses volontés, ibid. Est moins heureux qu'un monarque, I. 102 Il est les loix, l'état, & le prince, I. 105. Son pouvoir passe tout entier à eux à qui il le confie, I. 114. Ne peut récompenser ses sujets qu'en argent, I. 117. Sa volonté ne doit trouver aucun obstacle, I. 126, 127. Il peut être juge des crimes de ses sujets, I. 135. Peut réunir sur sa tête le pontificat & l'empire : barrieres qui doivent être oppo-

sées à son pouvoir spirituel, III. 89, 90.

Destotisme. Le mal qui le limite est un bien, I. 22. Quilles font les loix qui dérivent de sa nature. I. 35. 36. Pourquoi, dars les états où il régne, la religion a tant de force, I. 35. Comment est exercé par le prince qui en est faisi, ibid. Langueur affreuse dans laquelle il plonge le despote, I. 35, 36. Quel en est le principe, I. 38, 48. & fuiv. 103, 104. Peut se soutenir sans beaucoup de probité, I. 38. Etat déplorable où il réduit les hommes, I. 48. Horreur qu'inspire ce gouvernement, I, 49. Ne se soutient souvent qu'à force de répandre du sang, ibid. Quelle sorte d'obéissance il exige de la part des sujets, I. 50. & seis. La volonté du prince y est subordonnée à la religion, I. 51. Quelle doit être l'éducation dans les états où il regne, I 60, 61. L'autorité du defpore & l'obéissance aveugle du sujet supposent de l'ignorance dans l'un & dans l'autre, I. 61. Les fujets d'un état où il regne n'ont aucune versu qui leur foit propre, I. ibid. Comparé avec l'état monarchique, I. 100. & suiv. La magnanimité en est bannie : beile description de ce gouvernement, I. 102, 103. Comment les loix sont relatives à ses principes, I. 103. & Saiv. Portrait hideux & fidele de ce gouvernement, du prince qui le tient en main, & des peuples qui y font Toumis, I. 104 & fur. 116. II. 124, 125. Pourquoi, tout horrible qu'il est, la plupar: des peuples y sont soumis, I, 111. Il régne plus dans les climats chauds qu'ailleurs, I. 111, 112. La cession de biens ne peut y être autorisée, I. 112. L'usure y est comme naturalisée, ibid. La misere arrive de toutes parts dans les états qu'il désole, ibid. Le péculat y est comme naturel, I. 113. L'autorité du moinde magistrat y doit être absolue, I. 115. La vénalité des charges y est impossible, I. 122. Il n'y faut point de cenfeurs, I. 124. Cause de la simplicité des loix dans les états où il regne, I. 127 & suiv. Il n'y a point de 'oi, I. 131. La séverité des peines y convient mieux qu'ailleurs, I. 141, 142. Outre tout, & ne connoît point de tempéramment, I. 149. Défavantage de ce gouvernement, I. 157. La question ou torture peut convenir dans ce gonvernement, I; ibid. La loi du talion y est fort en usage, I. 158; 159. La clémence y est moins nécessaire qu'ailleurs, I. 160. Le luxe y est nécessaire, I. 169. Pourquoi les femmes y doivent être esclaves, I. 175. II. 124 200. Les dots des femmes y doivent être, à peu pres, nulles, I. 183. La communauté de biens y feroit abfurde, I. 184. Les gains nuptieux des femmes y doivent être très-modiques, ibil. C'est un crime contre le genre humain de vouloir l'introduire en Europe, I. 197. Son principe, même loriqu'il ne se corrompt pas, ett la cause de sa ruine, I. 198. 199. Propriétés distinctives de ce gouvernement, I. 209. Comment les états où il regne pourvoient à leur suresé, I. 220, 221. Les places fortes sont pernicienses dans les états despotiques, I. 222. Conduite que doit tenir un état despotique avec le peuple vaincu, I. 250. & Suit. Objet géneral de ce gouvernement, I. 257. Moyens d'y parvenir, I. 261. Il n'y a point d'écrits satyriques dans les etats où il regne : pourquoi, II. 22. Des loix civiles qui peuvent y mettre un peu de liberté, II. 39. & sur. Tributs que le despore doit lever fur les peuples qu'il a rendus esch ves de la glebe, II. 46. Les tributs y doivent être très-legers: les marchands y doivent avoir une fauvegar le personnelle, II. 51, 52. On n'y peut pas augmenter les tributs, II . 55. Nature des présens que le prince y peut raire à fes fujets; tributs qu'il peut lever, Il. 56. Les marchands n'y peuvent pas faire de groffes avances, II. 56. La régie des impôts y rend les peuples plus heureux que dans les erats modéres où ils font affermés, Il. 62. Les traitans y peuvent être honorés, muis ils ne le doivent être nulle part ailleurs, H. 63. C'eft le gouvernement où l'esclavoge civil est le plus relérable, II. 87, 38. Pourquoi on y a une grunde facilité à le vendre, il. 95. Le grand nombre d'elclaves n'y est point dangereux, II. 103. N'avoit lieu en Amerique que d'ins les climats fi-5 5 11...5 tués vers la ligne : pourquoi, II. 138. Pourquoi regnè dans l'Afre & dans l'Afrique, II. 139 & Suiv. On n'y voic point changer les mœurs & les manieres, II. 195. 196. Peut s'allier très-difficilement avec la religion chrétienne: très-bien avec la mahométane, II. 201. III. 49 o fuiv. Il n'est pas permis d'y raisonner bien ou mal, II. 225. Ce n'est que dans ce gouvernement que l'on peut forcer les enfans à n'avoir d'autre profession que celle de leur pere, II. 247, 248. Les choses n'y réprésentent jamais la monnoie, qui en devroit être le figne, II. 327. 328. Comment est gêné par le change, II 359. La dépopulation qu'il cause est très difficile à réparer, III. 42. S'il est joint à une religion contemplative, tout est perdu, III. 58, 59. Il est difficile d'établir une nouvelle religion dans un grand empire où il regne, III. 99. Les loix n'y font rien, ou ne font qu'une volonté capricieuse & transitoire du souverain : il y faut donc quelque chose de fixe, & c'est la religion qui est quelque chose de fixe, III. 103. L'inquisition y est destructrice, comme le gouvernement, III. 116. 117. Les malheurs qu'il cause viennent de ce que tout y est certain; III. 129.

Dettes. Toutes les demandes qui s'en faisoient à Orléans se vuidoient par le combat judiciaire, III. 199. Il sufficit, du tems de S. Louis, qu'une dette sur de douze deniers, pour que le demandeur & le désendeur pussent terminer leurs différends par le combat judiciaire, ibid. Voyez Débiteurs. Loix. Républiques. Rome. SOLON.

Dettes de l'état. Sont payées par quatre chises de gens: quelle est celle qui doit être la moins ménagée, II.

364.365.

Dettes publiques. Il est pernicieux pour un état d'être chargé de dettes envers les particuliers: inconvénient de ces dettes, III. 361. Moyens de les payer, sans fouler ni l'état ni les particuliers, III. 364. É piro.

Deut ronome. Contient une loi qui ne peut pas être admi-

fe chez beaucoup de peuples, II. 26.

Distateurs. Quand ils étoient utiles : leur autorité: comment ils l'exergoient: sur qui elle s'étendoit: quelle étoit sa durée, I. 27, 294. Comparés aux inquisiteurs d'état de Venise, I. 27.

D'Aionnaire, On ne doit point chercher celui d'un auteur ailleurs que dans son livre même, D. 157. 158.

DIFU. Ses rapports avec l'univers, I. 2. Motifs de fa conduite, ibid. Les loix humaines doivent le faire honorer, & jamais le venger, II. 8 Les raifons humaines font toujours subordonnées à sa volonté, II. 117. C'est être également impie que de croire qu'il n'existe pas, qu'il

ne se mêle point des choses d'ici-bas, ou qu'il s'appaise par des sacrifices, III. 88, 89. Veut que nous meprifions les richesses: nous ne devons donc pas lui prouver que nous les estimons, en lui offrant nos trésers, III. 89. Ne peut pas avoir pour agréables les dons des impies, III. itid. Ne trouve d'obstacles nulle part où il yeut établir la religion chrétienne, D. 126, 127.

Diggle. Epoque de la découverte de cet ouvrage: changemens qu'il opéra dans les tribunaux, III. 255. & suiv. Dignités. Avec quelles précautions doivent être dispensées

dans la monarchie, I. 195, 196.

Dimanche. La nécessité de le chomer ne sur d'abord im-

pofée qu'aux habitans des villes, 111. 71.

Dimes acclésiassiques. Pépin en jetta les fondemens: mais leur établissement ne remonte pas plus haut que Charlemagne, IV, 34. & juiv. A quelle condition le peuple consentit de les payer, IV, 37.

Diffinations. Celles des rangs établies parmi nous font utiles : celles qui font établies aux Indes par la religion font

pernicieules, III. 70. 71.

Distributions faires au peuple. Autant elles sont pernicieuses dans la démocratie, autant elles sont utiles dans l'aristocratie, I. 93.

Divinité, Voyez DIEU.

Division du peuple en classes. Combien il est important qu'elle soit bien faite dans les états populaires, I. 21.

Divorce. Différence entre le divorce & la répudiation: II.

150. Les loix des Maidives & celles du Mexique font voir l'ulige qu'on en doit faire, II. 131, 132. A une grande utilité politique, & peu d'utilité civile II. 132. Loix & ulages de Rome & d'Athénes sur cette matiere, II.

133. & fair. N'est conforme à la naure que quand les deux parties, ou l'une d'elles, y conforment, III. 105. C'est s'éloigner des principes des loix civiles, que de l'autorifer pour cause de vœux en religion, III. 115, 116.

Dogmes. Ce n'est point leur vérité ou leur faussesé qui les rend utses ou pernicieux; c'est l'usage ou l'abus que l'on en fait, III. 67. & siiv. Ce n'est point affez qu'un dogme soit établi par une religion; il faut qu'elle le di-

rige, III. 69.

Domaine. Doit être inaliénable: pourquoi, III. 128, Etoit autrefois le feul revenu des rois: preuves, III. 316. Comment ils le faifoient va'oir, ili... On était bien éloigné autrefois de le regarder comme inaliénable. IV. 20, 21. Louis le Debonnaire s'est perdu, parce qu'il l'a dissipé, IV. 52.53,

DOMAT (Mr.) Il est vrai que l'auteur a commencé fon K 7 livre autrement que Mr. Domat n'a commencé le sien. D. 100.

Demination. Les hommes n'en auroient même pas l'idée, s'ils n'étoient pas en société, I. 8. (Esprit de) Gâte presque toutes les meilleures actions, III. 254. 255.

DOMITIEN. Ses crusutés soulagerent un peu les peuples, I. 50. Pourquoi fit arracher les vignes dans la Gaule. II. 300.

Denations à cause de nôces. Les différens peuples y ont apposé différentes restrictions suivant leurs différentes mœurs, 11. 210, 211.

DORTE (le vicomte). Refuse par honneur d'obéir à son

roi, I. 59.

Dots. Quelles elles doivent être dans les différens gouver-

nemens, I. 183, 184.

Donaire. Les questions qu'il faisoit naître ne se décidoiene point par le combat judiciaire, III. 210. Voyez Gains

unptiaux.

Donannes. Lotfqu'elles font en ferme, olles détruifent la liberté du commerce & le commerce même, II. 210, 241. Celle de Cadix rend le roi d'Espagne un particulier très-riche dans un état très-pauvre, II. 322.

Droit. Diverses classes détaillées de celui qui gouverne les hommes: c'est dans ce détail qu'il faut trouver les rapports que les loix doivent avoir avec l'ordre des choses

fur lesquelles elles statuent, III. 101, 102,

Droit canonique. On ne doit pas regler fur ses principes ce qui est réglé par ceux du droit civil, III. 112, 113. Concourut, avec ledroit civil, à abolir les pairs, III. 258.

Droit civil. Ce que c'est, I. 11. Gouverne moins les penples qui ne cultivent point les terres, que le droit des gens, II. 160; 179. De celui qui se pratique chez les peuples qui ne cultivent point les terres, II. 160; 168. Gouverne les nations & les particuliers, II. 315. Cas où l'on peut juger par ses principes en modifiant ceux du droit naturel, III. 107, 108. Les choses réglées par ses principes ne doivent point l'être par ceux du droit canonique, & rarement par les principes des loix de la religion; elle ne doivent point l'être non plus par celles du droit politique , III. 112 & fuiv. 125. & suiv. 128. & sniv. On ne doit pas suivre fes dispositions générales, quand il s'agit de choses soumifes à des regles particulieres tirées de leur propre nature, III. 140.

Desit concernier. Contient plusieurs dispositions tirées du

droit romain, III. 244.

Photo de commères D'où il dérive : quel en doit être l'es-prit, I. 230 é fai. Sa définition, I. 235. Druit

Proit de la guerre. D'où il dérive, I. 227. & fuiv. Droit des gens. Quel il est, & quel an est le principe, I. 12. Les nations les pius séroces en ont un, I. ibid. Ce que c'est, 108. De celui qui se pratique chez les peuples qui ne cultivent point les terres, II. 160. Gouverne plus les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit civil, II. 160. 179. De celui des Tartares: causes de sa cruauté, qui paroit contradictoire avec leur caractère, II. 167. Celui de Carthage étoit singulier, II. 287. Les choses qui lui appartiennent ne doivent pas être decides par les loix civiles, & par les loix politiques, III. 133. & fuiv. La violation de ce droit est aujourd'uni le pretexte le plus ordinaire des guerres, III. 224.

Droits des maris. Ce que c'étoit à Rome, III. 25. & suiv., Droit écrit (pays de). Dès le tems de l'édit de Pistes, ils étoient distingués de la France coutumiere, III. 169. Vo-

yez Pays de aroit écrit.

Droit naturel. Il est, dans les états despotiques, subordonné à la volonté du prince, I. 50, 51. Gouverne les nations & les particuliers, II. 315. Cas où l'on peut moditier ses principes, en jugeant par ceux du droit ci-

vil, III. 107, 108.

Drois pulitique. En quoi consiste, I, 12. Il ne saut point régler par ses principes les choses qui dépendent des principes du droit civil; & viue versa, III. 125 & suiv. 128. & suiv. Soumet tout homme aux tribunaux civils & criminels du pays où il est: exception en taveur des ambassadeurs, III. 135, 136. La violution de ce droir étoit un sujet fréquent de guerre, III. 224.

Droit publi. Les auteurs qui en ont traité font tombés dans de grandes erreurs: cause de ces erreurs, II 231. Droit romain. Pourquoi, à ses formes judiciaires, on substitua celles des décrétales, III. 251, 252. Sa renaissance, & ce qui en résulta: changemens qu'il opéra dans les tribunaux. III. 255. É suiv. Comment su apporté en France: autorité qu'on lui attribua dans les différentes provinces, ibid. Saint Louis le sit traduire, pour l'accrédier dans ses états: en sit beaucoup usige dans ses établissemens, III. 256. Lorsqu'il commença à être enfeigné dans les écoles, les seigneurs perdirent l'usage d'assembler leurs pairs pour juger, III. 257. On en a inséré beaucoup de dispositions dans nos coutumes, III. 264. Voyez Loix romaines. Rome. Romains.

Droits homistiques dans les églifes. Leur origine, IV. 40. 1 Droits fégnentiaux. Coux qui existoient autrelois; & qui n'existent plus, n'ont point été aboits comme des usurpations; mais se sont perdus par négligence ou par les circonstances, III. 260. Ne dérivent point, par usurpation, de ce cens chimérique que l'on prétend venir de la police générale des Romains: preuves, III; 220.

de luiv.

DUBOS (Mr. l'Abté). Fausseté de son système sur l'établiffement des Francs dans les Gaules: causes de cette fausseté, III. 165. Son ouvrage sur l'établissement de la monarchie Frangoise dans les Gaules semble être une conjuration contre la noblesse, III. 303. Donne aux mots une fausse fignification. & imagine des faits pour appuyer son faux système, III. 310. & suiv. Abuse des capitulaires, de l'histoire & des loix, pour établir son faux fystême, III. 312. Trouve tout ce qu'il veut dans le mot census, & en tire toutes les conséquences qui lui plaisent, III. 317. Idée générale de son livre: pourquoi, est si gros, III. 353, 354. Tout son livre roule sur un faux système: refutation de ce système; III. 354. & suiv. Son système sur l'origine de notre noblesse françoise est faux, & injurieux au sang de nos premieres familles, & aux trois grandes maisons qui ont regné successivement fur nous, III. 360, 361. & fuiv. Fausse interprétation qu'il donne au décret de Childebert, III. 363. & sniv. Son éloge, & celui de ses autres ouvrages, III. 368.

Dues. En quoi différoient des comtes : leurs fonctions, III. 331. Où on les prenoit chez les Germains: leurs prérogatives, III. 336. C'étoit en cette qualité plutôt qu'en qualité de rois, que nos premiers monarques comman-

doient les armées, IV. 15.

DUCANGE (Mr.) Erreur de cet auteur relevée, III.

349, 350.

Ducls. Origine de la maxime qui impose la nécessité de tenir sa parole à celui qui a promis de se battre, III. 200. 201. Moyen plus simple d'en abolir l'usage que ne sont les peines capitales, III. 208. Voyez Combat judiciaire.

## E

l'au bonillante. Voyez Preuve par l'eau bouillante. Echange. Dans quel cas on commerce par échange, II.

324. Elevins. Ce que c'étoit autrefois: respect qui étoit dû à leurs décitions, III. 223. Etoient les mêmes personnes que les juges & les rathimburges, sous différens noms,

III. 332.

Edefiastiques, La roideur avec laquelle ils foutinrent la preuve négative par ferment, par la seule raison qu'elle se saisoit dans les églises, fit étendre la preuve par le combut.

bat contre laquelle ils étoient déchainés, III. 191 & suiv. Leurs entreprises fur la jurisdiction laye, III. 251, 252. Moyens par lesque's ils se sont enrichis, III. 254. Vendoient aux nouveaux mariés la permission de coucher ensemble les trois premieres nuits de leurs nôces. Pourquoi ils s'étoient réfervé ces trois nuits plutôt que d'autres, III. ibid. Les privileges dont ils jouissoient autrefois font la caufe de la loi qui ordonne de ne prendre des baillis que parmi les laïcs, III. 259, 260. Loi qui les fait se battre entr'eux, comme des dogues anglois, jusqu'à la mort, III. 267. Déchiroient, dans les commencemens de la monarchie, les rô'es des taxes, III. 309 Levoient des tributs réglés sur les serfs de leurs domaines; & ces tributs fe nommoient census, ou cens, III. 318, 319. Les maux caufés par Brunehault & par Frédégonde ne purent être réparés qu'en rendant aux esclébaltiques leurs privileges, IV. 5, 6. Voyez Clergé. Roi de France. Seigneurs.

Ecole de l'honneur. Où elle se trouve dans les monarchies,

I. 55.

Ecrits. Quand, & dans quels gouvernemens peuvent être mis au nombre des crimes de lese-majesté, I. 22 & suiv. Etriture. L'usage s'en conserva en Italie, lorsque la barbarie l'avoit bannie de par-tout ailleurs: de-là vient que les coutumes ne purent prévaloir, dans certaines provinces, fur le droit romain, III. 178, 179. Quand la bar-barie en fit perdre l'utage, on oublia le droit romain, les loix barbares & les capitulaires, auxquels on substitua les coutumes, III. ibid. Dans les fiecles où l'ufage en étoit ignoré, on étoit forcé de rendre publiques les procédures criminelles , III. 236 & suiv. C'est le té. moin le plus fur dont on puisse faire usage, III. 260,261. Edifices public. Ne doivent jamais être élevés sur le fond

des particuliers, sans indemnité, III. 127. Edile. Qualités qu'il doit avoir, I. 19.

Edit de Piffes. Par qui , en quelle année il fut donné: on y trouve les raisons pour lesquelles le droit romain s'est confervé dans les provinces qu'il gouverne encore, & a

été aboli dans les autres, III. 169, 170.

Education. Les loix de l'éducation doivent être relatives auprincipe du gouvernement, I. 54 & fuiv. Ce n'est point au college que se donne la principale éducation, dans une monarchie, I. 55. Quels en sont les trois principes, dans une monarchie, ibid. Sur quoi elle porte dans une monarchie, I. 58. Doit, dans une monarchie, être conforme aux regles de l'honneur, I. 60. Quelle elle doit être dans les états despotiques, I. 60, 61. Différence de ses effets, chez les anciens & parmi nous, 1, 62. Nous en

recevons trois aujourd'hui: caufes des inconséquences qu'elles mettent dans notre conduite, ibid. Quelle elle doit être dans une république, I. 63. Combien il dépend des peres qu'elle soit bonne ou mauvaise, I. 64. Combien les Grees ont pris de soins pour la diriger du côté de la vertu, I. 64, 65. Comment Aristodème faisoit élever les jeunes gens de Cumes afin de leur énerver le courage, I. 242, 243. Les Perfes avoient, sur l'éducation, un dogme faux, mais fort utile, III. 69.

Egalité. Doit être l'objet de la principale passion des citoyens d'une démocratie: effets qu'elle y produit, I. 75 & suiv. Comment on en inspire l'amour dans une répubiique, I. 78. Personne n'y aspire dans une monarchie, ni dans les états despotiques, ibid. Comment doit être établie dans une démocratie, I. 79 & fair. Il y a des loix qui, en cherchant à l'établir, la rendent odieuse, I. 82. On ne doit pas chercher à l'établir strictement dans une démocratie, I. ibid. Dans quels cas peut être ôtée dans la démocratie, pour le bien de la démocratie, I. 83. Doit être établie & maintenue, dans une aristocratie, entre les familles qui gouvernent: moyens d'y réussir, I. 56. Dans quelles bornes doit être maintenue dans une démocratie, I. 187 & suiv. 190, 191. Ce que c'est: cesse entre les hommes, dès qu'ils sont en société, I. 191. Egalité réelle. Est l'ame de la démocratie : très-difficile à établir: comment y fuppléer, I. 82, 83.

E G I G A. Fit dreffer, par le clergé, le code que nous avons

des loix des Wisigoths, III. 160.

Eg.: fc. A quelle superstition est redevable des siefs qu'elle acquit autrefois, III. 307. Quand commença à avoir des justices territoriales: comment elle les acquit, III. 345 & siv. Comment ses biens furent convertis en fiefs, IV. 25 & suiv.

Estifes. La piété les fonda; & l'esprit militaire les fit pasfer entre les mains des gens de guerre, IV. 27, 28. Les larcs s'en étoient emparés, sans que les évêques pussent faire usage des loix qui proferivoient cet abus: autorité qui étoit restée aux évêques de ce tems-là: source de

toutes ces choses, IV. 29, 30 & suiv.

Egypte. Est le principal siège de la peste. II. 80. Est un pays sormé par l'industrie des hommes, II. 155. Quand &c comment devint le centre de l'univers, II 277 & suiv. Plan de la navigation de ses rois, II. 282. Cas où il seroit avantageux d'en présèrer la route à ceile du cap de Bonne espérance, II. 283. Pourquoi son commerce aux Indes sur moins considérable que celui des Romains, II. 303 & suiv. Son commerce & sa richesse, après l'affoiblissement des Romains en orient, II. 307. C'est le seul pays.

pays, & ses environs, où une religion qui désend l'usage du cochon puisse être bonne: raisons physiques, III. 74. Egyptiens. Leur pratique sur la lepre a servi de modele aux loix des Justs touchant cette midadie, II. 78. Nature & étendue de leur commerce, II 262. Ce qu'ils connoissoient des côtes orientales de l'Afrique, du tems de leurs rois grees, II. 284. Pourquoi avoient confacté certaines samilles au sacerdoce, III. 84. Leur stupide supersition lorsque Cambyse les attaqua, prouve qu'il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu'il s'agit de ceux de la loi naturelle, III. 111, 112. Epousoient leurs sœurs, en l'honneur d'Iss, III. 123. Pourquoi le mariage entre le beaufrere & la bellesceur étoit permis chez eux, III. 125. Le jugement qu'ils porterent de Solon, en sa présence, appliqué à ceux qui rendent modernes les siecles anciens, III. 318.

Elections. Avantages de celles qui se font par le fort, dans les démocraties, I. 22. Comment Solon a corrigé les défectuosités du sort, ibid. Pourquoi les rois ont abandonné, pendant quelque tems, le droit qu'ils ont d'élire les

evêques & les abbés, IV. 38.

Election à la convonne de France. Appartenoit, sous la seconde race, aux grands du royaume; comment en usoient, IV. 43 & suiv.

Election des papes. Pourquoi abandonnée, par les empereurs,

au peuple de Rome, IV. 38.

Eléens. Comme prêtres d'Appollon, jouissoient d'une paix éternelle : sagesse de cette constitution religieuse, III. 65.

Elotes. Pourquoi les Athéniens n'augmenterent jamais les

tributs qu'ils levoient sur eux, II. 45.

Empereurs romains. Les plus mauvais écoient les plus prodigues en récompenses, I. 118, 119. Maux qu'ils cauferent, quand ils furent juges eux-même, I. 137. Proportionnerent la rigueur des peines au rang des coupables, I. 154. N'infligerent des peines contre le fuicide que quand ils furent devenus aussi avares qu'ils avoient été cruels, III. 273. Leurs rescripts sont une mauvaise sorte de législation, III. 287, 288.

Empire (1). A toujours du rapport avec le sacerdoce, III.

Chailemagne, est devenu électif purement ét simplement, IV. 43, 44. Comment en sortit, IV. 73. Est reste électif, parce qu'il a conservé la nature des anciens siets, IV. 75.

Empire romain. Les peuples qui le conquirent étoient fortis de la Germanie. C'est dans leurs mœurs qu'il faut cher-

cher

cher les fources des loix féodales, III. 292, 293.

Emplois militaires. Doit-on forcer un citoyen d'en accepter un inférieur à celui qu'il occupe? I. 119, 120. Sontils compatibles, sur la même tête, avec les emplois civils? I. 120 & suiv.

Emplois publics. Doit - on souffrir que les citoyens les refu-

fent? 1. 119.

Emulation. Est funeste dans un état despotique, I. 61.

Enchantemens. Source du préjugé où l'on étoit autrefois qu'il y avoit des gens qui ufoient d'enchantemens dans les combats, III. 204. Origine de ceux dont il est parlé

dans les livres de chevalerie, III. ibid. & fu'v.

Enfans. Il n'est bon que dans les états despotiques, de les forcer à suivre la profession de leur pere, II. 247, 248. Quand doivent suivre la condition du pere ; quand doivent suivre celle de la mere , III. 3. Comment se reconnoissent dans les pays où il y a plusieurs ordres de femmes légitimes, III. 4. Il n'est point incommode d'en avoir dans un peuple naissant; il l'est d'en avoir dans un peuple formé, III. 9. Privilege qu'ils donnoient à Rome à ceux qui en avoient un certain nombre, III. 26 & fuiv. L'usage de les exposer est-il utile? loix & usages des Romains fur cette matiere, III. 36 & sniv. Les Perses avoient, au sujet de l'éducation de leurs enfans, un dogme faux, mais fort utile, III. 69. Il est contre la loi de nature de les forcer à se porter accusateurs contre leur pere ou leur mere, III. 106. Dans quel cas le droit naturel leur impose la loi de nourrir leurs peres indigens, III. 107, 108. La loi naturelle les autorise à exiger des alimens de leur pere, mais non pas sa succession: elle leur est due en vertu du droit civil ou politique, III. 108 & sulv. III. L'ordre politique demande souvent, non pas toujours, que les enfans succedent aux peres, III. 109 & fuiv. Pourquoi ne peuvent épouser ni leurs peres, ni leurs meres, III. 120, 121. Habitoient tous, & s'établiffoient dans la maifon du pere: de-là l'origine de la prohibition des mariages entre parens, III. 122 & Juiv. Dans l'ancienne Rome, ne succédoient point à leur mere, & vice versa: motifs de cette loi, III. 141, 142. Pouvoient être vendus à Rome par leur pere : de-la la faculté fans bornes de tester , III. 143 , 144. S'ils naisent parfaits à sept mois, est-ce par la raison des nombres de Pythagore? III. 284.

Enquête. L'accusé pouvoit arrêter celle qui se préparoit contre lui, en offrant le combat au premier témoin que l'on produisoit, III. 211 & suiv. C'est par la voie des enquêtes que l'on décidoit autresois toutes sortes de questions, tant de fait, que de droit: comment on a suppléé

à une voie si peu sure, III. 260, 261.

Enquêtes (Chambre des). Ne pouvoient autrefois, dans leurs arrêts, employer cette forme, l'appel au néant; l'appel & ce dont a été appellé au néant: pourquoi, III, 235.

Envoyés du rei. Voyez Missi dominici.

EPAMINONDAS. Est une preuve de la supériorité de l'éducation des anciens sur la nôtre, I. 62 Sa mort entraina la ruine de la vertu à Athenes, I. 194.

Ephefe. Caufe des transports du peuple de cette ville, quand il sçut qu'il pouvoit appeller la sainte viergemere de dieu,

III. 78.

Ephores. Moyen de suppléer à cette magistrature tyrannique, I. 263, 264. Vice dans l'institution de ceux de Lacédémone, I. 269, 270.

Epidammiens. Précautions qu'ils prirent contre la corruption que les barbares auroient pu leur communiquer par

la voie du commerce, I. 67.

Epoux. Ne pouvoient, à Rome, se faire des dons autrement qu'avant le mariage, II. 210. Ce qu'ils pouvoient fe donner chez les Wifigoths; & quand pouvoient se donner, II. 211. Ce qu'ils pouvoient se donner par testament, III. 27.

Epreuve par le fer. Quand avoit lieu, chez les Ripuaires,

III. 190.

Equilibre. Ce qui le maintient entre les puissances de l'Europe, II. 59.

Equité. Il y a des rapports d'équité qui sont antérieurs à la loi positive qui les établit : quels ils sont, I. 4, 5.

Erreur. Quelle en est la source la plus séconde, III. 318. Erudition. Embarras qu'elle cause à ceux chez qui elle est

trop vaste, III. 312.

ESCHINES. Pourquoi condamné à l'amende, II. 300. Esclavage. Pour quoi plus commun dans le midi que dans le nord, II. 69. Les jurisconsultes romains se sont trompés sur l'origine de l'esclavage: preuves de leurs erreurs, II. 88 & Juiv. Est contraire au droit naturel, & au droit civil, ibid. Peut - il dériver du droit de la guerre, II. 89. Peut - il venir du mépris qu'une nation conçoit pour une autre, ce mépris étant fondé for la différence des usages? Raison admirable des Espagnols, pour tenir les Amériquains en esclavage, II. 92, 93. Raisons admirables du droit que nous avons de tenir les negres en esclavage, II. 93 & juiv. Sa véritable origine, II. 95 & fuiv. Origine de cet esclavage très-doux que l'on trouve dans quelques pays, II. ibid. Est contre la nature ; mais il y a des pays où il est fondé sur une raison naturelle, II. 96, 97. Est inutile parmi nous, II. 97 & Juiv. Ceux qui youdroient qu'il pût s'établir parmi nous, sont bien

injustes, & ont les vues bien courtes, II. 97; 99. Combien il y en a de sortes : le réel & le personnel : leurs définitions, II. 100. Ce que les loix doivent faire par rapport à l'esclavage, II. 101. Ses abus, ibid. & suiv. Est une partie des coutumes du peuple esclave, II. 212. Voyez Estlave. Servitude.

Estlavage civil. Ce que c'est : il est pernicieux au maître & à l'esclave: dans quels pays il est le plus tolérable, II.

\$7,88.

Esclavage de la glebe. Quels tributs doivent se payer dans les pays où il a lieu, II. 44 & faiv. Qu'elle en est or-dinairement l'origine, II. ibid. 45.

Esclav. ge domesique. Ce que l'auteur appelle ainsi, II. 115. Esclaves. Ne doivent point être affranchis pour accuser leurs maîtres, II. 24, 25. Quelle part doivent avoir dans les accusations, itid. Il est absurde qu'on le soit par naisfance, II. 90, 91. Leur grand nombre est plus ou moins dangereux, fuivant la nature du gouvernement, II. 103 & fuiv. Il est plus ou moins dangereux qu'ils soient armés, suivant la nature du gouvernement, II. 104 6 (niv. La douceur des loix qui les concernent, & des maîtres à qui ils appartiennent, est le vrai moyen de les tenir dans le devoir, II. 106 & fuiv. Réglemens à faire entre leurs maîtres & eux, II. 108 & Suiv. Etoient mis, à Rome, au niveau des bêtes, II. 110. Il est contre la loi naturelle de les condamner comme parricides, lorsou'ils tuent un homme libre en se défendant contre lui, III. 104. Hors des ferrails, il est absurde que la loi civile leur mette entre les mains le foin de la vangeance publique, domestique & particuliere, III. 132, 133. Voyez Esclavage. Servitude.

Esclaves (Guerre des). Principale cause de cette guerre at-

tribuée aux traitans, I. 305.

Espagne. Combien le pouvoir du clergé y est utile au peuple, I. 32. Moyens étranges & abfurdes qu'elle employa pour conserver sa vaste monarchie, I. 208, 209. Heureuse étendue de ce royaume, I. 223. Sa situation contribua, vers le milieu du regne de Louis XIV. à la grandeur relative de la France, I. 226. Singularité des loix que les Wisigoths y avoient établies: elles provenoient du climat, II. 84. Mauvaise politique de cette monarchie touchant le commerce, en tems de guerre, II. 242. Opinion des anciens sur ses richesses: ce qu'il en faut croire : ses mines d'or & d'argent, II. 291. S'est appauvrie par les richesses qu'elle a tirées de l'Amérique , II. 317 & suiv. Absurdité de ses loix sur l'emploi de l'or & de l'argent, II. 330. N'est qu'un accessoire, dont les Indes sont le principal, II. 322. C'est un mauvais tribut, pour son

roi, que celui qu'il tire de la douanne de Cadix, ibid. Pourquoi l'intéret de l'argent y diminua de moité auffitôt après la découverte des Indes, II. 333. La liberté fans bornes, qu'y ont les enfans, de se marier à leur goût, est moins raisonnable qu'elle ne le seroit ailleurs, III. 9. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d'habitans, avant les Romains, III. 18. Comment le droit romain s'y est perdu, III. 172 & suiv. C'est l'ignorance de l'écriture qui y a fait tomber les loix Wisgothes, III. 179. Pourquoi ses loix séodales ne sont pas les mè.

mes que celles de France, III. 305.

Espagnuls. Biens qu'ils pouvoient faire aux Mexicains; maux qu'ils leur ont fait, I. 235, 236 Raisons admirables pour lesquelles ils ont mis les Américains en esclavage, II. 92. La religion a été le prétexte de tous leurs crimes en Amérique, II. 93. Maux qu'ils font à eux & aux autres, par leur orgueil, II. 192, 193. Leur carac-tere comparé avec celui des Chinois: leur bonne foi éprouvée dans tous les tems : cette bonne foi , jointe à leur parelle, leur est pernicieuse , II. 194 , 195. Leurs conquetes & leurs découvertes. Leur différend avec les Portugais: par qui jugé, II. 313 & fuir. Ne seroientils pas mieux de rendre le commerce des Indes libre aux autres nations? II. 323. Leur tirannie fur les Indiens s'étend jusques sur les mariages, III. S. Leurs cruautés déterminoient les femmes de l'Amérique à se procurer l'avortement, III. 11. Ce n'est pas une absurdité de dire que leur religion vaut mieux pour leur pays , que pour le Mexique, III. 72, 73. Ont violé cruellement & stu-/ pidement le droit des gens en Amerique, III. 136, 137. Espagnols ou Wisigoths. Motifs de leurs loix, au fujet des donations à cause de nôces, II. 211.

Espiens. Leur portrait: il ne doit point y en avoir dans la

monarchie, II. 34, 35.

Esprir des loix. Ce que c'est, I. 15. Comment, & dans quel ordre, cette matiere est traitée dans cet ouvrage, I. 15, 16. La nature de cet ouvrage n'a pas dû engager l'auteur à travailler pour faire croire la religion chrétienne: mais il a cherché à la faire aimer, D. 87. Estace la bulle unigenitus qui est la cause occasionnelle de cet ouvrage? D. 106. Cet ouvrage a été approuvé de toute l'Europe. Quel en est le but; ce qu'il contient. Pourquoi le gazetier eccléssissique l'a si fort blàmé, & comment il a raisonné pour le blâmer, D. 111 & suiv.

Eferit général d'une nation. Ce que c'est, II. 189. Combien il faut être attentif à ne le point changer, II. 189,

190.

Effects. Sont une preuve que les loix d'une religion, quelle qu'elle

qu'elle foit. doivent être conformes à celles de la morale, III. 56 & suiv.

Etablissemens de Philippe auguste & ceux de saint Louis sont une des sources des coutumes de France, III. 262.

Etablissemens de S. Lonis. Révolution qu'ils apporterent dans la jurisprudence, III. 230 & suiv. Pourquoi admis dans des tribunaux. & rejettés dans d'autres, III. 230, 231. Sont l'origine de la procédure secrette, III. 237. Comment tomberent dans l'oubli, III. 243 & suiv. Ce qu'il saut penser du code que nous avons sous ce nom, ibid. Ne surent point confirmés en parlement, III. 244. Le code, que nous avons sous ce nom, est un ouvrage sur les établissemens, & non pas les établissemens même, III. 246. Ce que c'est, comment, par qui a été fait ce code, & d'où il a été tiré, III. ibid. & suiv.

Etablissement - le - roi. Ce que c'étoit du tems de S. Louis, III. 232. Ce code est un ouvrage très-précieux; pour-

quoi: ses défauts, sa forme, III. 247, 248.

Etablissement de la monarchiel françoise. Voyez DUBOS. Itat. Comment les états se sont formés, & comment subfistent, I. 13, 14. Quelle en doit être la grandeur, pour qu'ils foient dans leur force, I. 222 & Juiv. Plus un état est vaste, plus il est facile de le conquérir, I 223, 224. Vie des états comparée avec celle des hommes: de cette comparaison dérive le droit de la guerre, I. 227 & fuiv. Chaque état, outre la conservation qui est son objet général, en a un particulier, I. 256, 257. De combien de manieres un état peut changer, I. 286. Quel est l'instant où il est le plus florissant, I. 287. Sa richesse dépend de celle des particuliers : conduite qu'il doit tenir à cet égard, II. 47. 48. Doit à tous les citoyens une sublittance affurée, la nourriture, un vêtement convenable, un genre de vie qui ne soit point contraire à la fanté, III. 44. Un grand, devenu accessoire d'un autre, s'affoiblit, & affoiblit le principal : conséquences de ce principe au fujet de la succession à la couronne, III. 137, 138.

Etat civil. Ce que c'est, II. 51,

Etat modéré. Quelles y doivent être les punitions, I. 142.

Etat politique. De quoi est formé, I. 12.

Etats. Etoient fréquemment assemblés sous les deux premieres races: de qui composés: quel en étoit l'objet, III. 176.

Etats (Pays d'). On ne connoît pas affez, en France, la

bonté de leur gouvernement, II. 54.

Estispie. C'est la religion chrétienne qui en a banni le despotisme, III. 50.

Etrangers. Ceux qui arrivoient autrefois en France étoient traités comme des ferfs: de ce fait, l'auteur prouve que ce qu'on appelloit census ou cens, ne se levoit que sur les serfs, III. 320.

Etres. One tous leurs loix, I. 1.

Etres intelligens. Pourquoi sujets à l'erreur: pourquoi s'écartent de leurs loix primitives, & de celles qu'ils se

prescrivent eux-même, I. s. III. 122. 123.

Evangile. Est l'unique source où il faut chercher les regles de l'usure, & non pas dans les rêveries des scholustiques, II. 308. Est-il vrai que l'auteur en regarde les préceptes comme de simples conseils? D. 116 & suiv.

EUCHER (Saint). Songe qu'il est ravi dans le paradis, d'où il voit Charles Martel tourmenté dans l'enfer, dès fon vivant, parce qu'il entreprit fur le temporel du clergé, IV. 30 & Sniv.

Evêchés. Pourquoi les rois en ont abandonné les élections

pendant un tems, IV. 37.

Evêques. Comment sont devenus si considérables, & ont acquis tant d'autorité dès le commencement de la monarchie, II. 185. Ont refondu les loix des Wisigoths, desquelles viennent toutes les maximes, tous les principes, & toutes les vues de l'inquisition, III. 161 & suiv. Charles le chauve leur défend de s'opposer à ses loix, &c de les négliger, sous prétexte du pouvoir qu'ils ont de faire des canons, III. 176. Parce qu'ils sont évêques, font-ils plus croyables que les autres hommes? III. 283. 284. Ceux d'autrefois avoient la charité de racheter des captifs, III. 307. Leçons d'économie qu'ils donnent à Louis frere de Charles le chauve, afin qu'ils n'incommode point les ecclesiastiques, III. 316. Menoient anciennement leurs vassaux à la guerre : demanderent la dispenfe de les y mener, & se plaignirent quand ils l'eurent obtenue, III. 326. Pourquoi leurs vassaux n'étoient pas menés à la guerre par le comte, III. 330. Furent les principaux auteurs de l'humiliation de Louis le débonnaire, & principalement ceux qu'il avoit tirés de la fervitude, III. 365. Du tems de Chilpéric, leurs richesses les mettoient plus dans la grandeur, que le roi même, IV. 25, 26. Lettre singuliere qu'ils écrivirent à Louis le germanique, IV. 30 & luiv. Par quel esprit de politique Charlemagne les multiplia, & les rendit si puissans en Allemagne, IV. 47, 48 Quand quitterent les habits mondains & cesserent d'aller à la guerre, IV. 52.

Eunuques. Pourquoi on leur confie, en orient, des magiftratures; pourquoi on y fouffre qu'ils se marient, usage qu'ils peuvent faire du mariage, II. 114 & suiv. Il semble qu'ils sont un mal nécessaire en orient, II. ibid. Tome IV. Sont

.5, 2,

Sont chargés en orient, du gouvernement intérieur de

la maison, II. 130.

Europe. Se gouverne par les mœurs: d'où il suit que c'est on crime contre le genre humain d'y vouloir introduire le despotisme. I. 197. Pourquoi le gouvernement de la plupart des états qui la composent est modéré, I. 260. Pourquoi les peines fiscales y sont plus séveres qu'en Asie, II. 52. 53. Les monarques n'y publient gueres d'édits qui n'affiligent avant qu'on les ait vus; c'est le contraire en Ane, II. 57. La rigueur des tributs que l'on y paie vient de la petitesse des vues des ministres, II. 57, 58. Le grand nombre de troupes qu'eile entretient. en tems de paix comme en tems de guerre, ruine les princes & les peuples, II. 59, 60. Le monachisme y est multiplié, dans les différens climats, en raison de leur chaleur, II, 73, 74. Sages précautions qu'on y aprises contre la pette, II. 80. Le climat ne permet gueres d'y établir la polygamie, II. 117, 118. Il y naît plus de garçons que de filles: la polygamie ne doit donc pas y avoir lieu: c'est aussi ce qui la rend moins peuplée que d'autres pays , II. 119. III. 11. Ses différens climats comparées avec ceux de l'Alie: causes phyliques de leurs différences: conséquences qui résultent de cette comperaison pour les mœurs & pour le gouvernement des différentes nations: raisonnemens de l'auteur confirmés, à cet égard, par l'histoire: observations historiques curieuses, II. 139. & Suiv. Inculte, ne seroit pas si fertile que l'Amérique, II. 158. Pourquoi est plus commerçante aujourd'hui, qu'elle ne l'étoit autrefois, II. 256. 257. Le commerce y fut détruit avec l'empire d'occicent, II. 306. & faiv. Comment le commerce, s'y fit jour à travers la barbarie, II. 308 & suiv. Son état, relativement à la découverte des Indes orientales & occidentales, II 311. & suiv. Loix fondamentales de son commerce, II. 314. & suiv. Sa puissance & son commerce, depuis la découverte de l'Amérique, II. 316. Quantité prodigieuse d'or qu'elle tire du Brésil, II. 320. Révolutions qu'elle a essuyées, par rapport au nombre de fes habitans, III. 39. Ses progrès dans la navigation n'ont point augmenté sa population, III. 40. Est actuellement dans le cas d'avoir besoin de loix qui favorisent la population III. ibid. Ses mœurs, depuis qu'elle est chrétienne, comparées avec celles qu'elle avoit auparavant, III. 50, 51. Les peuples du midi de l'Europe ont retenu le célibat, qui leur est plus difficile à observer qu'à ceux du nord, qui l'ont rejetté: raisons de cette bifarrerie, III. 85, 86. EstreEuropéens. Raisons pour lesquelles leur religion prend ti peu dans certains pays, III. 100.

EURIC. C'est lui qui a donné les loix, & fait rédiger les

contumes des Wifigoths, III. 160; 166.

Exclusion de la succession à la couronne. Fand peut avoir lieu contre l'heritier présomptif, III. 137, 138.

Excommunications. Les papes en firent usage pour arrêter les progrès du droit romain, III. 256.

Ex cutrice. Voyez Puissance exécutrice.

Exemples. Ceux des choses passées gouvernent les hommes, concurremment avec le climat, la religion, les loix, &c. de-la naît l'esprit général d'une nation, II. 189.

Exhérédation. Peut être permise dans une monarchie, I.

98.

FABIENS, Il est affez difficile de croire qu'il n'en échappa qu'un enfant, quand ils furent extermines par

les Véiens, III. 21.

Faiults d'empêcher. Ce que c'est en mariere de loi, I. 267.

Faculté de ftatuer. Ce que c'est, & à qui doit êcre confiée dans un état libre, ibid.

Famille. Comment chacune doit être gouvernée, I 54. La loi, qui fixe la famille dans une fuite de personnes du même fexe, contribue beaucoup à la propagation,

III. 3, 4. Famille. (Noms de) Leur avantage sur les autres noms,

II. 4.

Famille régnante. Ce n'est pas pour elle qu'on a établi l'ordre de succession à la couronne; c'est pour l'état, III. 129.

Familles particulieres. Comparées au clergé : il résulte de cette comparaison qu'il est nécessaire de mettre des bornes aux acquifitions du clergé, III. 85, 86.

Famines. Sont fréquences à la Chine; pourquoi : y causent

des révolutions, I. 213.

Fatalité des matérialistes. Absurde: pourquoi, I. 2. Una religion qui admet ce dogme doit être soutenue par des loix civiles très-féveres, & très-féverement exécutées,

Fauffer la cour de son seigneur. Ce que c'étoit : saint Louis abolit cette procédure dans les tribunaux de ses domaines; & introduisit, dans ceux des feigneurs, l'ufage da

fausser sans se battre, III. 228 & suiv. Fausser le jugement. Ce que c'étoit, III. 215 & suiv. Faux monnoyeurs. Sont-ils coupables de lese-majesté? II. 17. Fécondité. Plus constante dans les brutes, que dans l'espece

humaine: pourquoi, III. 1, 2.

Félanic. Pourquoi l'appel étoit autrefois une branche de ce

crime, III. 214.
Femmes. Pourquoi Tibere ne voulut pas défendre à celles des gouverneurs d'aller porter leurs déreglemens dans les provinces, 1. 169. Leur fécondité à la Chine doit faire bannir le luxe de cet empire, I. 172 & suiv. Combien elles sont dégradées par la perte de leur vertu, I. 174. Leur condition, dans les différens gouvernemens, I. 175 & suiv. Pourquoi elles étoient si sages dans la Grece, I. 176. Etoient comptables à Rome, de leur conduite, devant un tribunal domestique, I. 177, 178. Etoient à Rome & chez les Germains, dans une tutelle perpétuelle: cet usage fut aboli; pourquoi: étoient affranchies de cette tutelle à Rome, en devenant meres, I. 179, 180. III. 26. Peines établies, par les empereurs romains, contre leurs débauches, I. 180 & suiv. Quelles doivent être leurs dots & leurs gains nuptiaux, dans les différens gouvernemens, I. 183, 184. Ne peuvent pas être maîtresses dans la maison; mais peuvent gouverner un état, I. 185, 186. Le pouvoir que l'on donne, en orient, aux eunuques de se marier, est une preuve du mépris que l'on y fait des femmes, II. 114. Dans les pays chauds, elles sont nubiles dès l'enfance: elles y doivent donc être esclaves, II. 116. Doivent, dans les pays tempérés, être libres, pourquoi, II. 116, 117. Doivent, dans les pays froids, avoir une liberté égale à ceile des hommes, II. ibid. Leur pluralité dépend beaucoup de leur entretien, II. 118, 119. Pourquoi une feule peut avoir plusieurs maris, dans les climats froids de l'Asie, II. 119. Il y a des serrails, à Constantinople, où il n'y en a pas une. On dit qu'il n'y en a point du tout dans les ferrails d'Alger, II. 122. Doivent, dans les pays où la polygamie est établie, être séparées d'avec les hommes, II. 123. On ne pourroit pas les tenir en fervitude dans une république, II. 124. Leur liberté feroit funeste dans les états despotiques, II. ibid. Leur clôture, dans les pays orientaux, est la source de toutes leurs vertus, II. 125 & Suiv. Les devoirs qu'elles ont à remplir font nombreux : elles ne les remplissent qu'autant qu'on écarte d'elles les amusemens, & ce qu'on appelle des affaires, II. ibid. Leur extrême lubricité dans les Indes: causes de ce désordre, II. 126, 127. Il y 2 des climats où l'on est forcé de les tenir entermées, quoique la polygamie n'y ait point lieu : leur horrible caractere dans ces climats, II. 127. Eloge galant de celles de nos climats, II. 128. Pourquoi la nature leur a donné plus de pudeur qu'aux hommes, II. 128, 129. Doivent, dans les pays où la répudiation est admise, en avoir le droit comme les hommes, II, 130, 131 & suiv. Seroit-

Seroit-il bon de faire des loix en France, pour corriger leurs mœurs & borner leur luxe? II. 190. Gatent les mœurs, mais forment le goût, II. 192. Leur orgueil ridicule dans les Indes, II. 193, 194. Les mœurs na changent point dans les pays où elles font enfermées: c'est le contraire dans ceux où elles vivent avec les hommes, II. 196. Leurs mœurs influent sur le gouvernement : exemple tiré de la Moscovie , II. 199, 200. Pourquoi sont modestes en Angleterre , II. 224. Passent dans la famille du mari: le contraire pouvoit être établi fans inconvénient, III, 3. Les loix & la reiigion, dans certains pays, ont établi divers ordres de femmes légitimes, III. 4, 5. Chaque homme, à la Chine, n'en a qu'une légitime, à laquelle appartiennent tous les enfans des concubines de son mari, III. 5. Métellus Numidius les regardoit comme un mal nécessaire, III. 21. C'est un bon moyen pour les réduire, que de les attaquer par la vanité. III. 22. Il est contre la loi naturelle de les forcer de se porter accusatrices contre leur mari, III. 106. Est-il juste de les priver de la faculté de pouvoir être lastituées héritieres? III. 108 & Juiv. Pourquoi doivent être plus retenues que les hommes, III. 113. Il est injuste, contraire au bien public & à l'intérêt particulier, d'interdire le mariage à celles dont le mari est absent depuis long-tems, quand elles n'en ont point de nouveiles, III. 114, 115. On doit pourvoir à leur état civil dans les pays où la polygamie est permise, quand il s'y introduit une religion qui la défend, III. 116, 117. Le respect qu'elles doivent à leurs maris est une des raifons qui empêchent que les meres puissent épouser leurs fils: leur fécondité prématurée en est une autre, III. 120, 121. La loi civile qui, dans les pays où il n'y a point de ferrails, les foumet à l'inquifition de leurs esclaves, est absurde, III. 133. Cas où la loi, chez les premiers Romains, les appelloit à la succession; cas où elle les en excluoit, III. 142, 143. Comment on chercha, à Rome, à réprimer leur luxe, auquet les premieres loix avoient laisse une porte ouverte, III. 148 & (n'v. Pourquoi, & dans quels cas, la loi poppienne, contre la disposition de la loi voconienne, les rendit capables d'être légataires, tant de leurs maris, que des étrangers, III. 154, 155. On doit, dans une république, faire en forte qu'elles ne puissent se prévaloir, pour le luxe, ni de leurs richesses, ni de l'espérance de leurs richesses; c'est le contraire dans une monarchie, III. 156, 157. Du tems des loix barbares, on ne les faisoit passer par l'épreuve du feu, que quand elles n'avoient point de champions pour les défei ? dre, III. 189, 190. Sur quoi notre liaison avec elles est fondée, III. 203. Ne pouvoient appeller en combat jus L3 diciaidiciaire, sans nommer leur champion, & sans être autorifées de leur mari; mais on pouvoit les appeller fans ces formalités, III. 210. Etoient autrefois foumises à la jurifdiction eccléfialtique, III. 252.

Femme adu'tere. Son mari ne pouvoit autrefois la reprendre; Justinien changea cette loi: il songea plus, en cela, à la religion qu'à la pureté des mœurs, III. 115.

Fer chand, Voyez Prenves.

Fermes & revenus du roi. La régie leur est préférable: elles ruinent le roi, affiligent & appauvrissent le peuple, & ne sont utiles qu'aux fermiers, qu'elles enrichissent indécemment, II. 61 6 friv.

Fermiers. Leurs richestes énormes les mettent, en quelque forte, au-deffus du légiflateur, II. 61, 62.

Ferrilité. Rend souvent déserts les pays qu'elle favorise, II.

152, 153. Amollit les hommes, II. 154.

Fetes. Leur nombre doit plutôt être proportionné aux besoins des hommes, qu'à la grandeur dei'être que l'on honore, III. 71 & Seiv. Féedales. Voyez Lein féedales.

Fiancaille. Tems dans lequel on les pouvoitfaire à Rome,

III. 28, 29.

Tidéicommis. Pourquoi n'étoient pas permis dans l'ancien droit romain: Auguste fut le premier qui les autorisa, III. 147. Furent introduits d'abord pour éluder la loi voconienne: ce que c'étoit : il y eut des fideicommissaires qui rendirent la succession; d'autres la garderent, III. 151, 152. Ne peuvent être faits que par des gens d'un bon naturel : ne peuvent être confiés qu'à d'honnêtes gens; & il y auroit de la rigueur à regarder ces honnétes gens comme de mauvais citoyens, III. 153. Il est dangereux de les confier à des gens qui vivent dans un siecle où les mœurs sont corrompues, III. 154.

Fideles. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous

appellons vaffaux, III. 323. Voyez Vaffaux.

Fiefs. Il en faut dans une monarchie: doivent avoir les mêmes privileges que les nobles qui les possedent, 1.98. Sont une des fources de la multiplicité de nos loix, & de la variation dans les jugemens de nos tribunaux, I. 126, 127. Dans les commencemens, ils n'étoient point héréditaires, II. 175. Ce n'étoit point la même chose que les terres saliques , ibid. & suiv. Leur établissement est postérieur à la loi falique, II. ibid. Ce n'est point la loi salique qui en a formé l'établissement; c'est leur établissement qui a borné les dispositions de la loi salique. II. 176. Epoque de leur établissement, ibid. Quand la tutelle commença à être distinguée de la baillie ou garde, II. 182. Le gouvernement féodal est utile à la propagation, III. 39. C'est peut-être avec raison qu'on a exclus

les filles du droit d'y succéder, III. 109. En les rendant héréditaires; on fut obligé d'introduire plusieurs usaces auxquel: les loix saliques, ripuaires, &c. n'étoient plus applicables, III. 175 & faiv. Leur multiplicité introduifit, en France, une dépendance plutôt féodale que politique, III. ibid. Origine de la regle qui dit: antre chose est le fief, autre chose est la justice, III 218. Leur origine; théorie de leurs loix, & causes des révolutions qu'elles ont essuyées, III. 291-368. IV. 1-84. Il n'y en avoit point d'autres chez les Germains, que des chevaux de bataille, des armes & des repas; mais il y avoir des vaffaux, III. 294, 295. Est-il vrai que les Francs les ont établis en entrant dans la Gaule? III. 296, 297. Le partage des terres qui se fit entre les barbares & les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent pas tous mis en servitude; & que ce n'est point dans cette présendue servitude générale qu'il faut chercher l'origine des fiers, III. 298 & suite. Fiefs. Leur origine est la même que celle de la tervitude de la glabe: quelle est cette origine, III. 305 & fuiv. Par quelle superstition l'église en a acquis, III. 308. Ne tirent point leur origine des bénéfices militaires des Romaint, III. 311, 312. On en accordoit souvent les privileges a des terres possédées par des hommes libres, III. 314. Différens noms que l'on a donnés à cette espece de biens, dans les différens tems. III. 324. Furent d'abord amovibles : preuves, ibid. Le fredum ne pouvoit appartenir qu'au feigneur du fief, à l'exclusion même du roi; d'où il fuit que la justice ne pouvoit appartenir qu'au seigneur du fief, III. 342 & su'v. Celui qui avoit le fief avoit aussi la justice, III. 543 & suiv. Au défaut des contrats originaires de concession, où trouve-t-on la preuve que les justices étoient originairement attachées aux fiefs? III. 351. We se donnoient originalrement qu'aux antrustions & aux nobles, III. 366 Quoiqu'amovibles, ne se donnoient & ne s'ôtoient pas par enprice: comment se donnoient. On commença à s'en affurer la possession à vie, par argent, dès avant le regne de la reine Brunehault, IV. 2 & fuiv. Etoient héréditaires, dès le tems de la fin de la premiere race, IV, 10 & suiv. Il ne faut pas confondre ceux qui furent créés par Charles Martei, avec ceux qui exiftoient avant, IV. 20. Ceux qui les pofsédoient autrefois s'embarrassoient peu de les degrader: pourquoi, IV. 24. N'étoient destinés, dans le principe, que pour la récompense des services : la dévotion en fit un autre ulige, IV. 25 & iniv. Comment les biens de l'église furent couvertis en fiefs, ibid. Les biens d'église, que Charles Martel donna en flef, étoient-ils à vie ou à per-L 4 petui-

pétuité? IV. 39. Quand tout le monde devint capable. d'en posséder, IV. 58 & suiv. Quand & comment les fiefs fe formerent des alleux, IV. 60 & sniv. Quand & comment il s'en forma qui ne relevoient point du roi. IV. 64 & fuiv. Quand & dans quelles occasions ceux qui les tenoient étoient dispensés d'aller à la guerre, IV. 66 & faiv. Quand commencerent à devenir absolument héréditaires, IV. 67 & suiv. Quand le partage a commencé d'y avoir lieu, IV. 69. Devinrent, sous la seconde race des rois, comme la couronne, électifs & héréditaires en même tems: qui est - ce qui héritoit? qui est - ce qui Elisoit? IV. 70 & suiv. Dans quels tems vivoient les auteurs des livres des siefs, IV 71. L'empereur Conrad établit le premier que la succession des fiefs passeroit aux petits enfans, ou aux freres, suivant l'ordre de succesfion: cette loi s'étendit peu à peu, pour les successions directes, à l'infini, & pour les collaterales, au septieme dégré, IV. ibid. & [niv. Pourquoi leur constitution primitive s'est plus long-tems conservée en Allemagne, qu'en France, IV. 72. Leur hérédité éteignit le gouvernement politique, forma le gouvernement féodal, & fit passer la couronne dans la maison de Hugues Capet, IV. 74 & suiv. C'est de leur perpétuité que sont venus le droit d'ainesse, le rachat, les lods & ventes, &c. IV. 76 & fair. Origine des loix civiles sur cette matiere,

IV. S2, 83. Fief de rerrife. Ce que nos peres appelloient ainfi, IV. 24. Filles. Quand commencerent, chez les Francs, à être re. gardées comme capables de succéder : effets de ce changement, II. 170, 171. N'étoient pas généralement excluses de la succession des terres, par la loi salique, II. 174, 175. La liberté qu'elles ont, en Angleterre, au fujer du mariage, y est plus tolérable qu'ailleurs, III. 8. Sont affez portées au mariage : pourquoi. III. 9. Leur nombre relatif à celui des garçons influe fur la propagation, III. 11. Vendues à la Chine par leurs peres, par raison de climat, III. 15. Il est contraire à la loi naturelle de les obliger à découvrir leur propre turpitude, III. 104, 105. Il est contre la loi naturelle de leur permettre de se choisir un mari à sept ans, III. 105. C'est peutêtre avec raison qu'on les a exclues de la succession aux fiefs, III. 109. Pourquoi ne peuvent pas épouser leurs peres, III. 120, 121. Pourquoi pouvoient être prétérites dans le testament du pere; & les garçons ne le pouvoient pas être, III. 147. Pourquoi ne succedent point à la couronne de France, & succedent à plusieurs autres de l'Europe, IV. 79 & Suiv. Ceiles qui, du tems de S. Louis Louis, succédoient aux fiess, ne pouvoient se marier, sans le consentement du seigneur, IV. 83.

Fils. Pourquoi ne peuvent épouser leur mere, III. 120. Pourquoi, ne pouvoient pas être prétérits dans le testament de leur pere, tandis que les filles pouvoient l'être, III. 147.

Fils de famille. Pourquoi ne pouvoit pas tester, même avec la permission de son pere, en la puissance de qui il étoit,

Finances. Causes de leur désordre dans nos états, II, 574

& Suiv. 60. Détruisent le commerce, II. 241.

Financier. Combien les peuples simples sont éloignés d'imaginer & de comprendre ce que c'est qu'un tel homme, III. 315.

Firmitas. Ce que c'étoit autrefois en matiere féodale, IV.

Fisc. Comment les loix romaines en avoient arrêté la rapacité, III. 306. Ce mot, dans l'ancien langage, étoit synonyme avec fief, III. 346.

Fiscaux. Voyez Biens fiscaux. Florence. Pourquoi cette ville a perdu sa liberté, I. 1346

Quel commerce elle faisoit, II. 231.
Florins. Monnoie de Hollande: l'auteur explique, par cette monnoie, ce que c'est que le change, II. 340, 341. Foë. Son système: ses loix, en se prétant à la nature du climat, ont causé mille maux dans les Indes II. 72,73. Sa doctrine engage trop dans la vie contemplative, III. 58. Conféquences funestes que les Chinois prêtent au dogme de l'immortalité de l'ame établi par ce législateur. III. 67, 68.

Foi & hommage. Origine de ce droit féodal, IV. 81 &

Foi punique. La victoire seule a décidé si l'on devoit dire

la foi punique, ou la foi romaine, II. 289, 290.

Foibleffe. Est le premier sentiment de l'homme dans l'état de nature, I. 8. On doit bien se garder de profiter de celle d'un état voifin, pour l'écrafer, I. 226, 227. E-toit, à Lacédémone, le plus grand des crimes, III. 272.

Folie. Il y a des choses folles qui sont menées d'une ma-

niere fort fage, III. 210.

Fonds de terre. Par qui peuvent être possédés, II. 249. 250. C'est une mauvaise loi que celle qui empêche de les vendre, pour en transporter le prix dans les pays étrangers, II. 360.

Fontenay (Bataille de). Causa la ruine de la monarchie,

IV. 66, 67.

Force défensive des états, relativement les uns aux autres. Dans quelle proportion elle doit être, I. 222 & suiv. Ls

Force défensive d'un état. Cas où elle est inférieure à la force offenfive, I. 225, 226.

Force des états. Est relative, I. 226.

Force générale d'un état. En quelles mains peut être placée. 1. 13.

Force offensive. Par qui doit être reglée, I. 227.

Forces particulieres des hommes. Comment peuvent se réunir, I 13, 14.

Formalités de justice. Sont nécessaires dans les monarchies & dans les républiques; pernicieuses dans le despotisme, I. 129 & fuiv. Fournissoient aux Romains, qui y étoient fort attachés, des prétextes pour éluder les loix, III. 150 & friv. Sont pernicieuses, quand il y en a trop, III.

265.

Tormofe. Dans cette ifle, c'est le mari qui entre dans la famille de la femme, III. 3. C'est le physique du climat qui y a établi le précepte de religion qui défend aux femmes d'être meres avant trente-cinq ans, III. 16. La débauche y est autorifee, parce que la religion y fait regarder ce qui eit nécessaire comme indifférent, & comme nécessaire ce qui est indifférent, III. 62. Les mariages entre parens, au quatrieme dégré, y sont prohibés: cette loi n'est point prise ailleurs que dans la nature, III. 122.

Form, L'honneur prescrit, dans une monarchie, d'en tai-

re plus de cas que de la vie, I. 60.

France Les peines n'y font pas affez proportionnées aux crimes I. 156. Y doit-on fouffrir le luxe? I. 171, 172. Heureuse étendue de ce royaume : heureuse situation de sa capitale, II. 223. Fut, vers le milieu du regne de Louis XIV, au plus haut point de fa grandeur relative, I. 126. Combien les loix criminelles y étoient imparfaites fous les premiers rois, II. 4, 5 Combien il y faut de voix pour condamner un accusé, I. 6. On y leve mal les impots fur les boissons, II. 49. On n'y connoît pas affez la bonte du gouvernement des pays d'états, II. 54. Il ne feroit pas avantageux à ce royaume que la noblesse y put faire le commerce, II. 247 & fuiv. A quoi elle doit la constance de sa grandeur, ioid. Quelle y est la fortune & la récompente des magistrats, II. 248, 2.19. C'est elle qui, av-c l'Angicteire & la Hollande, fait tout le commerce de l'Europe, II. 316. Les files ne peuvent pas y avoir tant de liberté, sur les mariages qu'elles en ont en Angieterre, III. 8. Nombre de ses habitans sous Charles IX, III. 39. Sa conflicution actuelle n'est pas favorable à la population, ibid. Comment la religion, du tens de nos peres, y adoucificit les fureurs de la guerre, III. 65. Doit sa prospérité à l'exercice des groits d'amortiflement & d'indemnité, III. 86. Par quelquelles loix fut gouvernée pendant la premiere race de ses rois, III. 166. Etoit, dès le tems de l'édit de Piftes, distinguée en France coutumiere, & en pays de droit écrit, III. 170. Les fiefs, devenus héréditaires, s'y multiplierent tellement qu'elle fut gouvernée plutôt par la dépendance téodale, que par la dépendance politique, III. 175. Etoit autrefois distinguée en pays de l'obeifsance-le-roi, & en pays hors l'obéissance-le-roi, III. 230, 231. Comment le droit romain y fut apporté: autorite qu'on lui donna, III. 255 & suiv. On y rindoit autrefois la justice de deux disférentes manieres, 111. 256. Presque tout le petit peuple y étoit autreiois ferf. L'affranchissement de ces serts est une des sources de nos courumes, III. 262, 263. On y admet la plupart des loix romaines fur les substitutions, quoique les substitutions eussent, chez les Romains, tout un autre motif que celui qui les a introduites en France, III. 271. La peine contre les faux témoins y est capitale; elle ne l'est point en Angleterre. Motif de ces deux loix, III. 274. On y punit le receleur de la même peine que le voleur : cela est injuste, quoique cela fur juste dans la Grece & à Rome, III. 275. Causes des révolutions dans les richesses de ses rois de la premiere race, III. 295, 296. L'usage, où étoient ses rois de partager leur royanme entre leurs enfans, est une des sources de la servitude de la glebe, & des fiers, III. 304, 305. Comment la nation réforma elle-même le gouvernement civil, fous Clotaire, IV. 6, 7. & fuiv. Pourquoi fut dévaitée par les Normands & les Surrains, plutot que l'Allemagne, IV. 72, 73. Pourquoi les filles n'y succedent point à la couronne, & fuccedent à plufieurs autres couronnes de l'Europe, IV. 79 & friv.

Franchise. Dans quel sens est estimée dans une monarchie,

1. 57. 58.

François. Pourquoi ont toujours été chassés de Italie, I. 241. Leur portrait : leurs manieres ne doivent point être gênées par des loix; on gêneroit leurs vertus, I. 224, 225. II. 189, 190. & juiv. Seroit - il bon de leur donner un esprit de pédanterie? II. 190. Mauvaile loi maritime des François, III. 140. Origine & révolutions de leurs loix civiles, III. 158; 264. Comment les loix faliques, ripuaires, bourguignones & Wifigothes cesserent d'être en usage chez les François, III. 182, 6 fuiv: Férocité, tant des rois que des peuples, de la premiere race, IV. 6, 7. 6 friv.

FRANÇOISI. C'est par une sage imprudence qu'il re-L 6

Jula la conquête de l'Amérique, II. 320,

Iranics,

Francs. Leur origine: usage & propriétés des terres, chet eux, avant qu'ils fussent sortis de la Germanie II. 169. & suiv. 174. Quels étoient leurs biens & l'ordre de leurs successions, lorsqu'ils vivoient dans leurs usages, lorsqu'ils eurent fait la conquête des Gaules : causes de ces changemens, II. 170 & suiv. En vertu de la loi falique, tous les enfans mâles succédoient, chez eux, à la couronne par portions égales, II. 176. Pourquoi leurs rois portoient une longue chevelure, II. 177. Pourquoi leurs rois avoient plusieurs femmes, randis que les sujets n'en avoient qu'une, II. 177, 178. Majorité de leurs rois: elle a varié : pourquoi , II. 1796 Raisons de l'esprit sanguinaire de leurs rois, II. 183. Assemblées de leur nation, II. 183, 184. N'avoient point de rois dans la Germanie avant la conquête des Gaules, ibid. Avant & après la conquête des Gaules, ils laissoient aux principaux d'entr'eux le droit de délibérer sur les petites choses, & réservoient à toute la nation la délibération des choses, importantes, ibid. N'ont pas pu faire rédiger la loi falique, avant que d'être fortis de la Germanie leur pays, III. 158. Il y en avoit deux tribus; celle des Ripuaires, & celle des Saliens: réunies fous Clovis, elles conferverent chacune leurs usages', ibid. Reconquirent la Germanie, après en être fortis, III. 158, 159. Prérogatives que la loi salique leur donnoit sur les Romains : tarif de cette différence, III. 164 & suiv. Comment le droit romain se perdit dans le pays de leur domaine, & se conserva chez les Goths, les Bourguignons & les Wisigoths, III. 166. & fuiv. La preuve par le combat étoit en usage chez eux, III. 191. Est-il vrai qu'ils aient occupé toutes les terres de la Gaule, pour en faire des fiefs? III. 296. Occuperent, dans les Gaules, les pays dont les Wifigots & les Bourguignons ne s'étoient pas emparés: ils y porterent les mœurs des Germains; de là les fiefs dans ces contrées. III. 297. Ne payrient point de tributs dans les commencemens de la monarchie : les feuls Romains en payoient pour les terres qu'ils possédoient: traits d'histoire & passages qui le prouvent, III. 209. & suiv. Quelles étoient les charges des Romains & des Gaulois dans la monarchie françoise, III, 312 & suiv. Toutes les preuves qu'emploie Mr. l'abbé Dubos, pour établir que les Francs n'entrerent point dans les Gaules en conquérans, mais qu'ils y furent appellés par les peuples, font ridicules, & démenties par l'histoire, III. 354. & suiv.

Francs-allenx. Leur origine, III. 325, 326. Franc-ripuaires. Leur loi suit pas à pas la loi salique, II. 174. Viennent de la Germanie, II. ibid. En quoi leur loi, & celles des autres peuples barbares différoient de

la loi salique, III. 182. Fuie.
France. Est occasionnée par les droits excessifs sur les marchandises: est pernicieuse à l'état: est la source d'injustices criantes, & est utile aux traitans, II. 49, 50. Comment punie chez le Mogol & au Japon, II. 53.

FRE'DE'GONDE. Pourquoi elle mourut dans son lit . tandis que Brunehault mourut dans les supplices, IV. 3.

Comparée à Brunehault, IV. 6, 7.

Fred. Ce que fignifie ce mot en langue suédoise, IV. 340.

Voyez Fredum.

Freda. Quand on commença à les regler plus par la coutu-

me que par le texte des loix, III. 179.

Fredum. Comment ce mot, qui se trouve dans les loiz barbares, a été forgé, III. 317. Ce que c'étoit: ce droit est la vraie cause de l'établissement des justices seigneuriales: cas où il étoit exigé: par qui il l'étoit: III. 340. & suiv. Sa grandeur se proportionnoit à celle de la protection que recevoit celui qui le payoit, III. 342. Nom que l'on donna à ce droit fous la seconde race, ibid pouvoit appartenir qu'au feigneur du fief, à l'exclusion même du roi : de-là la justice ne pouvoit appartenir qu'au seigneur du fief, ibid. & suiv.

Freres. Pourquoi il ne leur est pas permis d'épouser leurs fœurs, III. 121. Peuples chez qui ces mariages étoient

autorifés: Pourquoi, III. 124

Frisons. Quand, & par qui leurs loix furent rédigées, III. 158. 159. Simplicité de leurs loix: causes de cette fimplicité, III. ibid. Leurs loix criminelles étoient faites fur le même plan que les loix ripuaires; III. 183. Voyez Ripnaires. Tarif de leurs compositions, III. 199.

Frugalité. Dans une démocratie où il n'y a plus de vertu. c'est la frugalité, & non le desir d'avoir, qui passe pour avarice, I. 40. Doit être générale dans une démocratie: effets admirables qu'elle y produit, I. 76. Ne doit, dans une démocratie, regner que dans les familles, & non dans l'état, I. 77. Comment on en inspire l'amour I. 78. Ne peut pas regner dans une monarchie, I. ibid. Combien est nécessaire dans une démocratie: comment les loix doivent l'y entretenir , I. 83. & suiv.

Funérailles. Platon a fait des loix d'épargne sur les funérailles. Cicéron les a adoptées . III. 88. La religion ne doit pas encourager les dépenses funéraires, III, 89.

G.

abelles. Celles qui sont établies en France sont injustes

& funestes , II. 50.

Gages de batailles. Quand ils étoient reçus on ne pouvoit faire la paix sans le consentement du seigneur, III, 207.

Gains nuptiaux. Quels doivent être ceux des femmes, dans

les différens gouvernemens, I. 183, 184.

Galanterie. Dans quel sens est permise dans une monarchie, 1. 56. Suites fâcheuses qu'elle entraîne, I. 174. 175. D'où elle tire sa source : ce que ce n'est point ; ce que c'est: comment s'est accrue, III. 203. Origine de celle de nos chevaliers errans, III. ibid. Pourquoi celle de nos chevaliers ne s'est point introduite à Rome ni dans la Grece, III. 204. Tira une grande importance des tournois, III. ibid.

Gange. C'est une doctrine pernicieuse, que celles des Indiens qui croient que les eaux de ce fleuve sanctifient ceux

qui meurent sur ses bords, III. 63.

Gantois. Punis pour avoir, mal-à-propos, appellé de dé-

faute de droit le comte de Flandres, III. 226.

Garçons. Sont moins portés pour le mariage que les filles: pourquoi, III. 9 Leur nombre, relatif à celui des filles, influe beaucoup fur la propagation, III. 1.

Garde-noble. Son origine, IV. 80. Voyez Baillie.

Gardiens des mours à Athenes, I. 88 .- des loix, ibid.

Gaules. Pourquoi les vignes y furent arrachées par Domitien, & replantées par Julien, II. 300. Etoient pleines de petits peuples, & regorgoient d'habitans, avant les Romains, III. 18. Ont été conquises par des peuples de la Germanie, desquels les François tirent leur origine, III. 292, 297.

Gan e méridiquale. Les loix romaines y subsisterent toujours, quoique proscrites par les Wisigots, III. 174.

Ganlois. Le commerce corrompit leurs mœurs, II. 228. Quelles étoient leurs charges dans la monarchie des Francs, III. 312. & Suiv. Ceux qui , sous la domination françoise, étoient libres, marchoient à la guerre sous les comtes, III. 326, 327.

Gazetier ecclésiastique. Voyez Nonvelliste ecclésiastique.

GENGIS-KAN. S'il eût été chrétien, il n'eût pas été le cruel, III. 50. Pourquoi, approuvant tous les dogmes mahométans, il méprisa si fort les mosquées, III. 81. Fair fouler l'alcoran aux pieds de les chevaux .ibid. Trouvoit le voyage de la Mecque absurde, itid.

GFLON. Beau traité de paix qu'il fit avec les Carhagis-Pas, I. 235.

Gênes. Comment le peuple a part au gouvernement de cette république, I. 26. Edit par lequel cette république corrige ce qu'il y avoit de vicieux dans ion droit politique civil, à l'égard de l'ille de Corfe, I. 238, 239.

Géneve. Belle loi de cette république touchant le commer-

ce, 243, 244.

Gentils-hommes. La destruction des hôpitaux, en Angleterre, les a tirés de la paresse où ils vivoient, III. 45. Comment se battoient en combat judiciaire, III. 206. Comment contre un villain, III. ibid. Vuidoient leurs différends par la guerre; & leurs guerres se terminoiene souvent par combat judiciaire, III. 219.

GEOFFROI, duc de Bretagne. Son affile est la source

de la coutume de cette province, III. 262.

Germains. C'est d'eux que les Francs tirent leur origine, 1. 158. Ne connoissoient guere d'autres peines que les pécuniaires, ibid. Les femmes étoient, chez eux, dans une perpétuelle tutelle, I. 180. Simplicité finguliere de leurs loix en matiere d'infultes faires tant aux hommes qu'aux femmes: cette simplicité provenoit du climat, II. 83, 84. Ceux qui ont changé de cilmat, ont changé de loix & de mœurs, II. 84 Quelle forte d'esclaves ils a-voient, II. 100. Loi civile de ces peuples, qui est la fource de ce que nous appellons loi (aigus, II. 168 & suiv. Ce que c'étoit, chez eux, que la maison & la terre de la maison, II. 169, 170. Quel étoit leur patrimoine, & pourquoi il n'appartenoit qu'aux mâles, ibid. Ordre bifarre dans leurs successions: raisons, & source de cette bifarrerie, II. 171, 172 & faiv. Gradation bifarre qu'ils mettoient dans leur attachement pour leurs parens, ibid. Comment punissoient l'homicide, II. 163. Etoient le seul peuple barbare où l'on n'eût qu'une temme: les grands en avoient plusieurs, II. 177. Austérité de leurs mœurs, II. 178. Ne faisoient aucune affaire publique ni particuliere sans être armés, II. 179. A quel âge, eux & leurs rois, étoient majeurs, ibid. & suiv. On ne parvenoit, chez eux, à la royauté, qu'après la majorité: inconvéniens qui firent changer cet ulage; & de ce changement naquit la différence entre la tutelle, & la baillie ou garde, II. 181. L'adoption se faisoit, chez eux, par les armes, II. 182. Etoient fort libres: pourquoi, II. 183. 184. Pourquoi le tribunal de Varus leur parut insupportable, II. 185. Combien ils étoient hospitaliers, II. 229. Comment punissoient les crimes. La monnoie, chez eux, devenoit bétail, marchandise ou denrée; & ces choses devenoient monnoie. II. 329. N'exposoient point leurs enfans , III. 37. Leurs inimitiés , quoiqu'héréditaires . n'étoient pas éterneiles; les prêtres avoient vraisembla-

blement beaucoup de part aux réconciliations, III. 66. Différens caracteres de leurs loix, III. 158 & Suiv. Etoient divisés en plusieurs nations qui n'avoient qu'un même territoire; & chacune de ces nations, quoique confondues, avoit ses loix, III. 162, 163. Avoient l'efprit des loix personnelles, avant leurs conquêtes, & le conserverent après, ibid. Quand rédigerent leurs usages par écrit pour en faire des codes, III. 178. Esquisse de leurs mœurs: c'est dans ces mœurs que l'on trouve les raisons de ces preuves que nos peres employoient par le fer ardent, l'eau boniliante & le combat fingulier. III. 187 & suiv. La façon dont ils terminoient leurs guerres intestines est l'origine du combat judiciaire, III. ibid. Leurs maximes fur les outrages, III. 201, 202. C'étoit, chez eux, une grande infamie d'avoir abandonné sou bouclier dans le combat, III. 202. C'est d'eux que sont fortis les peuples qui conquirent l'empire romain: c'est dans leurs mœurs qu'il faut chercher les sources des loix féodales, III. 392. C'est dans leur façon de se nourrir, dans la variation de leurs possessions, & dans l'usage où étoient les princes de se faire suivre par une troupe de gens attachés à eux, qu'il faut chercher l'origine du vas-Telage, III. 293. & Juiv. Il y avoit, chez eux, des vassaux: mais il n'y avoit point de fiefs : ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des armes & des repas, III, 294. Leur vie étoit presque toute pastorale : c'est de-là que presque toutes les loix barbares roulent fur les troupeaux, III. 297. Il est impossible d'entrer un peu avant dans notre droit politique, si l'on ne connoît les loix & les mœurs des Germains: &, pour nous conduire à l'origine des justices seigneuriales, l'auteur entre dans le détail de la nature des compositions qui étoient en usage chez les Germains, & chez les peuples sortis de la Germanie, pour conquérir l'empire romain, III. 333. de suiv. Ce qui les a arrachés à l'état de nature où ils sembloient être encore du tems de Tacite, III. 335. Pourquoi, étant si pauvres, ils avoient tant de peines pécuniaires, III. 337. Entendoient, par rendre la justi. ce, protéger le coupable contre la vengeance de l'offenfé, III. 340. Comment punissoient les meurtres involontaires, III. 341, C'est dans leurs mœurs qu'il faut chercher la source des maires du palais, & de la foiblesse des rois, IV. 14. & Suiv.

Cermanie. Est le berceau des Francs, des Francs-ripuaires, & des Saxons, II. 174. Etoit pleine de petits peuples & regorgeoit d'habitans avant les Romains, III. 18. Fut reconquise par les Francs, après qu'ils en su-

rent fortis, III. 158, 159.

Glebe

Glebe (Servitude de la). Quelle en est, la plupart du tems l'origine, III. 293. N'a point été établie par les Francs entrant dans la Gaule, III. 296. Etablie dans la Gaule avant l'arrivée des Bourguignons: conféquences que l'auteur tire de ce fait, III. 301.

Gleire. Celle du prince est son orgueil: elle ne doit jamais

être le motif d'aucune guerre, I. 229.

Gloire ou magnanimité. Il n'y en a ni dans un despote, ni dans ses sujets, I. 102. 103.

Gnide. Vice dans fon gouvernement, I. 270.

Goa. Noirceur horrible du caractere des habitans de ce

pays, II. 127.

GONDEBAUD, Loi injuste de ce roi de Bourgogne, III.
106. Est un de ceux qui recueillit les bix des Bourguignons, III. 139, 160. Caractère de sa loi son objets pour qui elle sur faite, III. 168. Sa loi substitut longrems chez les Bourguignons, III. 170. Fameuses dispositions de ce prince qui obtient le ferment des mains d'un home me qui en vouloir abuser, III. 185. Raison qu'il allégue pour substituer le combat singulier à la preuve par serment, III. 188. Loi de ce prince qui permet aux accufés d'appeller au combat les témoins que l'on produisoit contreux, III. 213.

GONTRAN. Comment adopta Childebert, II, 182.

Goths, Leur exemple, lors de la conquére d'Efpagne, pronve que les esclaves armés ne sont pas si dangereux dans une monarchie, II. 164. La vertu faisoit, chez eux, la majorité, II. 180. Comment le droit romain se conserva dans les pays de leur domination & de celle des Bourguignons, & se perdit dans le domaine des Francs, III. 166. & sec. La loi salique ne sut jamais reque chez eux, III. 169. La prohibition de leurs mariages avec les Romains stut levée par Récessione, pourquoi, III. 172, 173. Persécutés, dans la Gaule méridionale, par les Sarrasins, se retirent en Espagne: effets que cette émigration produsit dans leurs loux. III. 172, 171.

produifit dans leurs loix, III. 173, 174. Gont. Se forme, dans une nation, par l'inconstance même de cette nation, II. 192, 193. Naît de la vanité,

II. ibid.

Gonvernemens. Il y en a de trois fortes: quelle est la nature de chacune, I. 16, 17. Exemple d'un pape qui abandonna le gouvernement à un ministre, & trouva que rien n'étoit si aisé que de gouverner, I. 36. Différence entre sa nature & son principe, I. 37. Quels en sont les divers principes, I. 38. Ce qui le rend imparsit, I. 53. Ne se conserve qu'autant qu'on l'aime, I. 63. Sa corruption commence presque toujours par celle des principes, I. 186. & suiv. Quelles sont les révolutions.

tions qu'il peut essuyer sans inconvénient, I. 196, 197. Suites sunestes de la corruption de son principe, I. 199 & soit suites sunestes de la corruption de son principe, I. 199 & soit suite meins conformes aux vraies regles & aux bonnes mœurs, y sont bonnes: exemples, ibid. Le moindre changement dans su constitution entraîne la ruine des principes, I. 204, 205. Cas où, de libre & de modéré qu'il étoit, il devient militaire, I. 275, 276. Liaison du gouvernement domessique avec le politique, II. 124. Ses maximes gouvernent les hommes concurremment avec le climat, la religion, les loix, & de-là naît l'esprit général d'une nation, II. 189. Sa dureté est un obstacle à la propagation, III. 10 & saiv.

Gouvernement d'un feul. Ne dérive point du gouvernement

paternel. I. 12.

Gonvernement gethique. Son origine, ses défauts; est la source des bons gouvernemens que nous connoissons, I. 279.

Gouvernement militaire. Les empereurs qui l'avoient établi, fentant qu'il ne leur étoit pas moins funeste qu'aux sujets,

cherchetent à le tempérer, I. 154.

Gouvernement modéré. Combien est difficile à former, I. 111. Le tribut qui y est le plus naturel, est l'impôt sur les marchandises, II. 56. Convient dans les pays formés par l'industrie des hommes, II. 155. Voyez Monarchie, République.

Gouverneurs des provinces romaines. Leur pouvoir ; leurs in-

justices, I. 306 & Suiv.

GRACCHUS (TIBERIUS). Coup mortel qu'il por-

te à l'autorité du fénat, I. 302.

Grace. On ne peut pas demander, en Perse, celle d'un homme que le roi a une fois condamné, I. 51. Le droit de la faire aux coupables est le plus bel attribut de la souveraineté d'un monarque; il ne doit donc pas être leur juge, I. 135.

Grace (lettres de) Sont un grand ressort dans un gouverne-

ment modéré, I. 156

Grace (la). L'auteur de l'esprit des loix étoit-il obligé d'en

parler? D. 104 & faiv.

Gradués. Les deux, dont le juge est obligé de se faire assifier dans les cas qui peuvent mériter une peine afflictive, réprésentent les anciens prud'hommes qu'il étoit obligé de consulter, III. 258.

Grandeur réelle des états. Pour l'augmenter, il ne faut pas

diminuer la grandent relative, I. 226.

Grandeur relative des états. Pour la conferver, il ne faut pas écrafer un état voiûn qui est dans la décadence, 1. 226. Grands. Leur situation dans les états despotiques, 1. 49. Contains

Comment doivent être punis dans une monarchie, I. 160. GRAVINA. Comment definit l'état civil, I. 14.

Gravion. Ses fonctions étoient les mêmes que celles du

comte & du centerier, III. 332.

Grece. Combien elle renfermoit de sortes de républiques, I. 86. Par quel ufage on y avoir prévenu le luxe des richef-fes, il pernicieux dans les républiques, I.167. Pourquoi les femmes y étoient li sages , I. 176. Son gouvernement tédératif est ce qui la fit fleurir fi long-tems, I. 216. Ce qui fut cause de sa perte, I. 219. On n'y pouvoit sout-frir le gouvernement d'un seul, II. 150. Belle description de ses richesses, de son commerce, de ses arts, de sa réputation, des biens qu'elle recevoit de l'univers, & de ceux qu'elle lui faisoit, II. 270. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d'habitans, avant les Romains, III. 18. Pourquoi la galanterie de chevalerie ne s'y est point introduite, III. 201. Sa constitution demandoit que l'on punit ceux qui ne prenoient pas de parti dans les féditions, III. 266. Vice dans fon droit des gens: il étoit abominable, & étoit la fource de loix abominables : comment il auroit dù être corrigé , III. 268, 269; 279, 280. On n'y punissoit pas le suicide par les mêmes motifs qu'à Rome, III. 271. On y punissoit le receleur comme le voleur : cela étoit juste en Grece; cela est injuste en France: pourquoi, III. 275,

276.

Grecs. Différence entre leur politique, & celle d'aujourd'hui , I. 40. Combien ont fait d'efforts , pour diriger l'éducation du côté de la verta, I. 64, 65. Regardoient le commerce comme indigne d'un citoyen, I. 70. La nature de leurs occupations leur rendoit la mufique né. cessaire, I. 71, 72. La crainte des Perses maintint leurs loix, 1.193. Pourquoi se croyoient libres du tems de Cicéron, I. 255. Quel étoit leur gouvernement dans les tems héroiques, I. 281 & fair. Ne fourent jamais quel-le est la vraie fonction du prince : cette ignorance Leur fit chaîler tous leurs rois, I. 282. Ce qu'ils appelloient police, I. ibid. Combien il falloit de voix, chez eux, pour condamner un accusé, II. 6. D'où venoit leur penchant pour le crime contre pature, II. 14. La trop grande severité avec laquelle ils punissoient les tirans occasionna, chez eux, beaucoup de revolutions, II. 27, 28. La lepre leur étoit inconnue, II. 78. Loi fage qu'ils avoient établie en faveur des esclaves, II. 109. Pourquoi leurs navires étoient plus vîtes que ceux des Indes, II. 264. Leur commerce avant & depuis Alexandre, II. 267 & Juiv. 275 & Juiv. - avant Homere, II. 269. Pourquoi firent le commerce des Indes avant les Perles 0,...

qui en étoient bien plus à portée, II. 271 & suiv. Leur commerce aux Indes n'étoit pas si étendu, mais plus facile que le nôtre, II. 280. Leurs colonies, II. 295. Pourquoi estimoient plus les troupes de terre que celles de mer, II. 297. Loi qu'ils imposerent aux Perses. II. 315. Leurs différentes constitutions sur la propagation, Inivant le plus grand ou le plus petit nombre d'habitans, III 16 & su'v. N'auroient pas commis les maffacres & les ravages qu'on leur reproche, s'ils eussent été chrétiens, III. 50. Leurs prêtres d'Apollon jouifsoient d'une paix éternelle: sagesse de ce reglement religieux, III. 64. Comment, dans le tems de leur barbarie, ils employerent la religion pour arrêter les meurtres, III 66, 67. L'idée des asyles devoit leur venir plus naturellement qu'aux autres peuples: ils restreignirent d'abord l'usage qu'ils en firent dans de justes bornes; mis ils les laisserent devenir abuifs & pernicieux, III. 82, 83.

Gress du bas empire. Combien étoient idiots, II. 12. GRIMOALD. Ajouta de nouvelles loix à celles des

Lombards, III. 160.

Guebres. Leur religion est favorable à la propagation, III. 34. Leur religion rendit autrefois le royaume de Perse florissant, parce qu'elle n'est point contemplative: celle de Manomet l'a détruit, III 59. Leur religion ne pou-

voit convenir que dans la Perse, III. 75.

Guerre. Quel en est l'objet, I. 12. On ne doit point en entreprendre de lointaines, I. 226. Dans quel cas on a droit de la faire: d'où dérive ce droit, I. 227 & seiv. Donne t-elle droit de tuer les captis? II. 89. C'est le christianisme qui l'a purgé de presque toutes les cruautés, III. 50. Comment la religion peut en adoucir les sureures, III. 64, 65. Etoit souvent terminée par le combat judiciaire, III. 209. 210. Avoit souvent, autresois, pour motif, la violation du droit politique: comme celles d'aujourd'hui ont pour cause ou pour prétexte celle du droit des gens, III. 224. Tout le monde, du tems de Charlemagne, étoit obligé d'y aller, IV. 66, 67.

Guerre civile. N'est pas toujours suivie de révolutions, I.
101. Celles qui ravagerent les Gaules, après la conquête
des barbares, sont la principale source de la servitude de

la glebe & des fiefs , III. 305 & Suiv.

Guerre (Etat de). Comment les nations se sont trouvées en état de guerre, I. 10. Comment les particuliers sont parvenus à être en état de guerre les uns vis-à-vis de tres, I. 11. Est la source des loix humaines, ibid.

Guinée. Causes de l'extrême lubricité des femmes de ce pays,

11. 127.

Gymnasiique. Ce que c'étoit, combien il y en avoit de fortes. pourquoi, de très-utiles qu'étoient d'abord ces exercices, ils devinrent, dans la suite, funestes aux mœurs, I. 200, 201.

## H.

 $H^{abit\;de}$  religiense. Doit-il être un obstacle au mariage d'une femme qui l'a pris sans se consacrer? III. 283.

HANNON, Véritables motifs du refus qu'il vouloit que l'on fit d'envoyer du fecours à Annibal en Italie, I, 237. Ses voyages; ses découvertes sur les côtes de l'Afrique, II. 287. & suiv. La relation qu'il a donnée de ses voyages est un morceau précieux de l'antiquité. Estelle fabuleuse ? II. 288 & jnit.

HARDOUIN. (le Pere.) Il n'appartient qu'à lui d'exer-

cer un pouvoir arbitraire sur les faits, III. 311.

Harmonie. Nécessaire entre les loix de la religion, & les loix civiles du même pays, III. 62.

HE'BON, archeveque de Rheims. Son ingratitude envers Louis le débonnaire. Qui étoit cet Hébon, III. 365.

HENRI II. Sa loi, contre les filles qui ne déclarent pas leur groffesse au magistrat, est contraire à la loi naturelle, III. 104.

HENRI III. Ses malheurs font une preuve bien fensible qu'un prince ne doit jamais insulter ses sujets, II. 39.

HENRI VIII. roi d'Angleterre. Dut vraisemblablement sa mort à une loi trop dure qu'il fit publier contre le crime de lese-majesté. II. 19. Ce fut par le moyen des commissaires qu'il se défit des pairs qui lui déplaisoient, II. 34. A établi l'esprit d'industrie & de commerce en Angleterre, en y détruisant les monasteres & les hopitaux, III. 44, 45. En défendant la confrontation des témoins avec l'accusé, il fit une loi contraire à la loi naturelle, III. 104. La loi, par laquelle il condamnoit à mort toute fille qui, ayant eu un mauvais commerce avec quelqu'un, ne le déclaroit pas au roi avant d'épouser son amant, étoit contre la loi naturelle, III. ibid.

HERCULE. Ses travaux prouvent que la Grece étoit en-

core barbare, de fon tems, III. 67.

Hérédité. La même personne n'en doit pas recueillir deux, dans une démocratie où l'on veut conserver l'égalité, I. 80.

Hérésie. Ce crime doit être puni avec beaucoup de circonspection, II. 11 & suiv. Combien ce crime est suscep.

tible de distinctions, II. 14.

Héritiers. Les cadets, chez les Tartares, en quelques districts de l'Angleterre, & dans le duché de Rohan, sont héririers

tiers exclusivement aux ainés, II. 168. Il n'y avoit à Rome que deux fortes d'héritiers: les héritiers fiens, & les agnats. D'où venoit l'exclusion de cognats, III. 141 & fuiv. C'étoit un deshonneur, à Rome, de mourir fans héritiers: pourquoi, III. 271.

Héritiers-fiens. Ce que c'étoit, III. 141, 142. Dans l'ancienne Ronie, ils étoient tous appellés à la succession.

mâles & femelles, III, 142, 143.

Heroisme. Celui des anciens étonne nos petites ames, I. 68. Héras. Ecrivent toujours leurs propres actions avec simplicité, II. 288.

Hiérarchie. Pourquoi Luther la conferva dans sa religion,

tandis que Calvin la bannit de la fienne, III. 53

HIMILCON, pilote des Carthagineis. Ses voyages, fes établissemens: le fait échouer, pour ne pas apprendre

aux Komains la route d'Angleterre, II. 292.

Histoire. Les monumers qui nous restent de celle de France font une mer, & une mer à qui les rivages même manquent. III. 307, 308. Germe de celle des rois de la premiere race, 111. 295.

Historiens. Trahissent la versté dans les états libres comme dans ceux qui ne le sont pas, II. 226. Doivent-ils juger de ce que les hommes ont fait, par ce qu'ils auroient dû faire? IV. 41. Source d'une erreur dans laquelle font

tombés ceux de France, III. 303, 304.

HOBBES. Son erreur sur les premiers sentimens qu'il attribue à l'homme; 1.8,9. Le nouvelliste ecclésiastique prend pour des preuves d'athéisme les raisonnemens que l'auteur de l'esprit des loix emploie pour détruire le systé-

me de Hobbes & celui de Spinofa, D. 89.

Hollande (la). Est une république fédérative; &, par-là, regardée en Europe comme éternelle, I. 217. Cette république fédérative est plus parfaite que celle d'Allemagne: en quoi, I. 218. Comparée, comme république fédérative, avec celle de Lycie, I. 220. Ce que doivent faire ceux qui y représentent le peuple, I. 265, pourquoi n'est pas subjuguée par ses propres armées, I. 276. Pourquoi le gouvernement modéré y convient mieux qu'un autre, II. 155. Quel est ion commerce, II. 231. Dut son commerce à la violence & à la vexation, II. 233, 234. Fait tel commerce fur lequel elle perd, & qui ne laisse pas de lui être fort utile , II. 235. & fuiv. Pourquoi les vaisseaux n'y font pas si bons qu'ailleurs, II, 264. C'est elle qui, avec la France & l'Angleterre, fait tout le commerce de l'Europe, II. 316. C'est elle qui, présentement, regle le prix du change, II. 340.

Hollandois. Profits qu'ils tirent du privilege exclusif qu'ils ont de commercer au Japon & dans quelques autres royaumes des Indes, II. 237. Font le commerce fur les erremens des Portugais, II. 312. C'est leur commerce qui a donné quelque prix à la marchandise des Espagnos, II. 321. Voyez Hillande.

HOMERE. Que les étoient de fon temps, les villes les plus riches de la Grece, II. 269. Commerce des Grecs

avant lui, II. 270.

Homicide. Comment ce crime étoit puni chez les Germains,

Homicides. Doit-il y avoir des afyles pour eux? III. 82. Hommage. Origine de celui que doivent les vaffaux, III 117. Hommes, Leur bonheur compare avec celui des bêtes, I. 6. Comme êtres phyriques, fujets à des loix invariables ; comme etres intelligens, violent toutes les loix : pourquoi. Comment rappelles sans ceste à l'observation des loix, I. 7. Quels ils servient dans i'etat d' pure nature, I. 7, 8. Par quelles gradations le sont unis en société, L. 8, 9. Leur étzt relatif a chacun d'eax en particulier, & relatif aux différens peuples quand ils ont etc en lociété, I. 10, 11. Leur fit lution déplorable & vile, dans les états despotiques, I. 48. 50. Leur vanité augmente à proportion du nombre de ceux qui vivent entemble, I. 163, 164. Leur penchant à abuser de leur pouvoir. Suites funestes de cette inclination, I. 256. Quelle est la connoissance qui les intéreffe la plus, 11. 5. Leurs caracteres & leurs paffions dépendent des différens climats : ruifons physiques, II. 64. & fair. Plus les caufes phytiques les portent au repos, plus les causes morales doivent les en éloigner, II. 73, 74. Naiffent tous egaux : l'efcl vage est donc contre nature. II. 96, 97. Beauté & utilité de leurs ouvrages. II. 156. De Lur nombre, dans le rapport avec la minière dont ils se procurent la subsistance, II. 158, 159. Ce qui les gouverne, & ce qui forme l'esprit genéral qui résulte des choses qui les couvernent, II. 189. Leur propagation est troublée, en mile manieres, par les passions, par les fantaities & par le luxe, III. 1, 2. Combien vaut un nomme en Angleterre. Il y a des pays où un homme vaut moins que rien, III. 18. Sont portés à craindre, ou à espérer. Sont fripons en détail; &, en gros, de très-honnêtes-gens. De-la le plus ou le moins d'attachement, qu'ils ont pour leur religion, III. 79. Aiment, en matiere de religion, tout ce qui suppose un effort; comme en matie. re de morale, tout ce qui suppose de la séverité, III. 85. Ont facrifié leur independance naturelle aux loix politiques, & la communauté naturelle des biens aux loix civiles: ce qui en réfulte, III. 125 & fuit. Il leur est plus aifé d'èue extremement vertueux, que d'être extrêmement fages, III. 255. Est-ce être sectateur de la religion naturelle, que de dire que l'homme pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur; & que dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion? D. 102.

Hommes de bien. Ce que c'est: il y en a fort peu dans les

monarchies, I. 46.

Hommes libres. Qui on appelloit ainsi, dans les commencemens de la monarchie Comment & sous qui ils marchoient à la guerre, III. 326.

Hommes qui font sons la foi du roi. C'est ainsi que la loi falique défigne ceux que nous appellons aujourd'hui vaf-

faux , III. 323.

Hongrie. La noblesse de ce royaume a soutenu la maison d'Autriche qui avoit travaillé fans cesse à l'opprimer, I. 198. Quelle forte d'esclavage y est établi, II. 100. Ses mines font utiles, parce qu'elles ne sont pas abondantes, II. 221. Homêtes gens. Ceux qu'on nomme ainsi tiennent moins aux

bonnes maximes que le peuple, I. 73, 74. Honnête homme. Le cardinal de Richelieu l'exclud de l'administration des affaires, dans une monarchie, I. 45. Ce qu'on entend par ce mot, dans une monarchie, I. 58.

Honneur. Ce que c'est: il tient lieu de la vertu dans les monarchies, I. 46. Est essentiellement placé dans l'état monarchique, I. ibid. Effets admirables qu'il produit dans une monarchie, I. 47, 48. Quoique faux, il produit, dans une monarchie, les mêmes effets, que s'il étoit véritable, I. 46, 47. N'est point le principe des états despotiques, I. 47, 48. Quoique dépendant de son propre caprice, il a des regles fixes, dont il ne peut jamais s'écarter, I. 48. Est tellement inconnu dans les états despotiques, que souvent il n'y a pas de mot pour l'exprimer, ibid. Seroit dangereux dans un état despotique, I. ibid. Met des bornes à la puissance du monarque, I. 51, 52. C'est dans le monde, & non au college, que l'on en apprend les principes, I. 55. C'est lui qui fixe la qualité des actions, dans une monarchie, I. 56. Dirige toutes les actions, & toutes les façons de penfer, dans une monarchie, I. 58, 59. Empêche Crillon & Dorte d'obéir à des ordres injustes du monarque, I. 59. C'est lui qui conduit les nobles à la guerre; c'est lui qui la leur fait quitter, I. ibid. Quelles en sont les principales regles. I. 60. Ses loix ont plus de force, dans une monarchie, que les loix positives, I. ibid. Bisarrerie de l'honneur, I. 119, 120. Tient lieu de cenfeurs, dans une monarchie, I. 124. Voyez Point d'honneur.

Honneurs. C'est ainsi que l'on a nommé quelquesois les fiess,

III. 224.

Honorifiques. Voyez Droits honorifiques.

HQN:

HONORIUS. Ce qu'il pensoit des paroles criminelles, II. 21, 22. Mauvaile loi de ce prince, III. 282.

Honte. Prévient plus de crimes que les peines atroces, I. 146 & fair. Punit plus le pere d'un enfant condamné au supplice, & vice versa, que toute autre peine, I. 152.

HOPITAL. (Le chanceiler DEL'). Erreur dans laquelle

il est combé. III. 285.

Hôpitaum. Dans quelles circonstances ils sont utiles, usage qu'on en doit faire, III. 43 & sniv. La richesse d'un état n'empêche pas qu'i's ne foient nécessaires, III. 44 Sont pernicieux dans un état pauvre, III. 44, 45. Leur destruction en Angleterre a contribué à y établir l'esprit de commerce & d'industrie, ibid. Metrent, à Rome, tout le monde à fon aife, excepté ceux qui ont de l'induffrie, qui cultivent les arts & les terres, ou qui font le commerce, III. itil.

HORTENSIUS. Emprunta la femme de Caton, III.

132.

Hossitalité. C'est le commerce qui l'a bannie, II. 229. Jusqu'à quel point observée par les Germains. ibid.

HUGUES-CAPET. Son avenement à la couronne fut un plus grand changement, que celui de Pépin, IV. 42. Comment la couronne de France passa dans sa maison, IV. 74 & Sniv.

Humeur Sociable. Ses effets, II. 193.

## I.

JACQUES I. Pourquoi fit des loix somptuaires en Ar-J ragon. Quelles el.es furent, I. 170.

JACQUES II. roi de Majorque. Paroit être le premier

qui ait créé une partie publique, III. 377. Jalousse. Il y en a de deux sortes, l'une de possion; l'autre de coutume, de mœurs, ou de loix : leur nature ; leurs effets. II. 129.

Janicule. Voyez Mont Janicule.

Japon. Les loix y font impuissantes, parce qu'elles sont trop séveres, I. 147 & suin. Exemple des loix atroces de cet empire, II. 26, 27. Pourquoi la fraude y est un crime capital. II 53. Est tyrannise par les loix. II. 189. Pertes que lui cause, sur son commerce, le privilege exclufif qu'il a accordé aux Hollandois & aux Chinois, II. 237. Pourquoi le commerce lui est utile, II. 251, 252. Quoiqu'un homme y ait piusieurs femmes, il n'y a que les enfans d'une seule qui foient légitimes, III. 5. Il y naît plus de filles que de garçons; il doit donc être plus peuplé que l'Europe, III. 11. Cause physique de la Tome IV. gran-

grande population de cet empire, III. 12. C'est parce que la religion dominante, dans cet empire, n'a presque point de dogmes & qu'elle ne présente aucun avenir, que les loix y sont si séveres & si séverement exécutées, III. 61. Il y a toujours, dans fon fein, un commerce que la guerre ne ruine pas, III. 65. Pourquoi les religions étrangeres s'y sont établies avec tant de facilité III. 79. Lors de la perfécution du christianisme, on s'y révolta plus contre la cruauté des supplices, que contre la durée des peines, III 93. On y est autant autorisé à faire mourir les chrétiens à petit feu, que l'inquisition a faire brûler les Juifs, III. 93, 94. C'est l'atrocité du cariftere des peuples, & la foumission rigoureuse que le prince exige à ses volontés, qui rendent la religion chrétienne si odicuse dans ce pays, III.98. On n'y dispute jamais fur la religion. Toutes, hors celle des chrétiens y font indifférentes, III. 99.

Japonois. Leur caractere bifarre & atroce. Quelles loix il auroit raliu leur donner, I. 148 & fuiv. Exemple de la cruauté de ce peuple, I 150, 151. Ont des supplices qui font frémir la pudeur & la nature, II. 24. L'autrocité de leur caractere est la cause de la rigueur de leurs loix. Détail abrégé de ces loix, II. 85. Conséquences funestes qu'ils tirent du dogme de l'immortalité de l'ame, III. 68. Tirent leur origine des Tartares, Pourquoi font tolérans en fait de religion, III. 81. Voyez Japon. Januarte. Pourquoi, ce sieuve ne va plus jusqu'à la mer.

II. 260.

IElhyophages. Alexandre les avoit-il tous subjugués? II.

273.

Idularie. Nous y sommes fort portés; mais nous n'y sommes point attachés, III. 77. Est-il vrai que l'auteur air dit que c'est par orgueil que les hommes l'ont quittée? D. 130, 131.

Jésuites. Leur ambition: leur éloge, par rapport au Pa-

raguay, I. 66.

Jen de fief. Origine de cet ulage, IV. 78, 79.

Isnorance. Dans les fiecles où elle regne, l'abrégé d'un ouvrage fait tomber l'ouvrage même, III. 178.

Ignoninie. Etoit à Lacédémone le plus grand des malheurs,

III. 272.

Illusion. Est utile en matiere d'impôts. Moyens de l'entretenir, II. 48. & fuiv.

Ilotes. Condamnés, chez les Lacédémouiens à l'agriculture, comme à une profession servile, I. 70.

Herie. Ce que c'est: elle est contre la nature des choses, II.

Immorsalité de l'ame. Ce dogme est utile ou funesse à la focié-

société, selon les conséquences que l'on en tire, III. 68, 69. Ce dogme se divise en trois branches, III. 70. Immunité. On appella ainsi d'abord le droit qu'acquirent les ecclésastiques de rendre la justice dans leur territoire.

III. 346.

Impôts. Comment, & par qui doivent être réglés dans un état libre , I. 274, 275. Peuvent être mis fur les perfonnes, fur les terres, ou fur les marchandises, ou fur deux de ces choses, ou sur les trois à la fois. Proportions qu'il faut garder dans tous ces cas, II. 47. & fuir. On peut les rendre moins onéreux, en faisant illusion à celui qui les paye: comment on conserve cette illusion, II. 49 & Juiv. Doivent être proportionnés à la valeur intrinseque de la marchandise sur laquelle on les leve, II. 50. Celui fur le sel est injuste & funeste en France, II. 51. Ceux qui mettent le peuple dans l'occasion de faire la fraude enrichissent le traitant, qui vexe le peuple, & ruine l'état, II. 50. Ceux qui se perçoivent sur les différentes clauses des contrats civils sont funestes au peuple, & ne font utiles qu'aux traitans. Ce qu'on y pourroit substituer, II 51. L'impot par tête est plus naturel à la fervitude : ceiui fur la marchandise est plus naturel à la liberté, II. 55 & suiv. Pourquoi les Anglois en supportent de si énormes, II. 217. C'est une absurdité que de dire que, plus on est chargé d'impôts, plus on se met en état de les payer, III. 10, 11.

Impuissance. Au bout de quel tems on doit permettre à une femme de répudier son mari qui ne peut pas confommer

fon mariage, III. 284

Impureté. Comment ce crime doit être puni. Dans quelle

classe il doit etre rangé, I. 9.

Incef. Ruisons de l'horreur que cause ce crime, dans les différens dégres, à tous les peuples, III. 120 & suiv. Incidens. Ceux des procès, tanc civils que criminels, se décidoient par la voie du combat judiciaire, III. 1986 suiv.

Incentinence. Ne suit pas les loix de la Nature: elle les vio-

ie, II. 128, 129.

In ontinence publique. Est une suite du luxe, I. 180.

Indemnité. Est due aux particuliers, quand on prend sur leurs fonds pour bâtir un édifice public, ou pour faire un grand chemin, III. 127, 128.

Indemnité. (droit d') Son utilité. La France lui doit une partie de sa prospérité: il faudroit encore y augmenter

ce droit, III. 86, 87.

Indes. On s'y trouve très-bien du gouvernement des femmes. Cas où on leur défere la couronne, à l'exclusion des hommes, I. 185, 186. Pourquoi les derviches y font en si grand nombre, II. 74. Extrême lubricité des M 2 fem-

femmes Indiennes. Caufes de ce défordre, II. 126, 127. Caractere des différens peuples Indiens, II. 193, 194. Pourquoi on n'y a jamais commercé, & on n'y commercera jamais qu'avec de l'argent, II. 253 & faiv. 263. Comment, & par où le commerce s'y faisoit autrefois, II. 254 & sniv. Pourquoi les navires indiens étoient moins vîtes que ceux des Grecs & des Romains, II. 264. Comment, & par où on y faisoit le commerce après Alexandre, 11. 279 & fuiv. 303 & fuir. Les anciens les croyoient jointes à l'Afrique par une terre inconnue, & ne regardoient la mer des Indes que comme un lac, II. 286. Leur commerce avec les Romains étoitil avantageux? II. 301 & Suiv. Projets proposés par l'auteur, sur le commerce qu'on y pourroit faire, II. 323. Si on y établiffoit une religion, il faudroit, quant au nombre des fêtes, se conformer au climat, III. 72. Le dogme de la métempsycose y est utile : raisons physiques, III. 73, 74. Préceptes de la religion de ce pays, qui ne pourroient pas être exécutés ailleurs, III. 75, 76. lousie que l'on y a pour sa caste. Quels y sont les succeffeurs à la couronne, III. 210. Pourquoi les mariages entre beau-frere & belle-sœur y sont permis, III, 125. De ce que les femmes s'y brûlent, s'ensuit-il qu'il n'y ait pas de douceur dans le caractere des Indiens? D. 124. Indiens. Raisons physiques de la force & de la foiblesse qui se trouvent tout à la fois dans le caractere de ces peuples, II. 70, 71. Font consister le souverain bien dans le repos: raisons physiques de ce système. Les législateurs le doivent combattre, en y établissant des loix toutes pratiques; II. 72, 73. La douceur de leur caractere a produit la douceur de leurs loix. Détail de quelques unes de ces loix : conféquences qui réfultent de cette douceur pour leurs mariages, II. 86; III. 125. La croyance où ils sont que les eaux du Gange sanctifient ceux qui meurent sur fes bords, est très-pernicieuse, III. 63. Leur système sur l'immortalité de l'ame. Ce système est cause qu'il n'y a, chez eux, que les innocens qui fouffrent une mort violente, III. 70. Leur religion est mauvaise, en ce qu'elle inspire de l'horreur aux castes les unes pour les autres; & qu'il y a tel Indien qui se croiroit déshonoré, s'il mangeoit avec fon roi, III. 70, 71. Raifon finguliere qui leur fait détefter les mahométans, III. 71. Ceux des pays froids ont moins de divertissemens que les autres : raisons physiques, III. 72.

Indus. Comment les anciens ont fait usage de ce fleuve,

pour le commerce, II. 271, 272.

Industrie. Moyens de l'encourager, II. 75. Celle d'une nation vient de sa vanité, II. 192. Informations. Quand commencerent à devenir secrettes, III.

Ingénus. Quelles femmes pouvoient épouser à Rome, III. 29, Injures, Celles qui font dans les livres ne font nulle impreffion fur les gens fages; & prouvent feulement que celui qui les a écrites fçait dire des injures, D. 99, 100.

Inquifiteurs. Perfécutent les Juifs plutôt comme leurs propres ennemis, que comme ennemis de la religion, III.

97. Voyez Inquisition.

Inquisiteurs d'état. Leur utilité à Venise, I. 27; 95. Durée de cette magistrature. Comment elle s'exerce: sur queis crimes elle s'exerce, I. 27, 28. Pourquoi il y en a à Venise, I. 260. Moyen de supplier a cette magistrature de-

sporique, I. 263, 264.

Inquisition. A tort de se plaindre de ce qu'au Japon on fait mourir les chrétiens à petit feu, III. 54. Son injuste cruauté démontrée dans des remontrances adressées aux inquisiteurs d'Espagne & de Portugal; III. 94 & suiv. Ne doit pas faire bruler les Juirs, parce qu'ils suivent une religion qui leur a été inspirée par leurs peres, que toutes les loix les obligent de regarder comme des dieux fur la terre, III. ibid. En voulant établir la religion chrétienne par le feu, elle lui a ôté l'avantage qu'elle a fur lemahométifine, qui s'est erabli par le fer, III. 95. Fait jouer aux chrétiens le rôle des Dioclétiens, & aux Juifs celui des chrétiens, III. 95. 96. Est contraire à la religion de J. C, à l'humanité, & à la justice, III. 96. Il semble qu'elle veut cacher la vérité, en la proposant par des supplices, III. ibid. Ne doit pas faire bruler les Juifs, parce qu'ils ne veulent pas feindre une abjuration, & profaner nos mysteres ibid. Ne doit pas faire mourir les Juits, parce qu'ils professent une religion que dieu leur a donnée, & qu'ils croient qu'il leur donne encore, ibid. Deshonore un fiecle eclairé comme le nôtre, & le fera placer, par la poitérité, au nombre des siecles barbares, III. 97 Par qui, comment établie: ce tribunal est insupportable dans toutes fortes de gouvernemens, III. 116. Abus injuste de ce tribunal, III. 117. Ses loix ont toutes été firées de celles des Wisigoths, que le clergé avoit rédigées, & que les moines n'ont fait que copier, III. 151.

Insinnations. Le droit d'infinuation est funeste aux peuples,

& n'est utile qu'aux traitans, II. 50, 51.

Institutes. Celles de Justinien donnent une fausse origine de

l'esclavage, II. 88 & Suiv.

Inflitations. Regles que doivent se prescrire ceux qui en voudront faire de nouvelles, I. 67. Il y a des cas où les institutions singulieres peuvent etre bonnes, I. 67, 68.

Insulaires. Voyez Islis.

nsulte. Un monarque doit toujours s'en abstenir : preuves

par faits, II. 38, 39.
Interrection. Ce que c'étoit, & quel avantage en retiroient les Crétois, I. 199, 200. On s'en fert, en Pologne, avec bien moins d'avantage, que l'on ne faifoit en Crete, I.

Intérêts. Dans quels cas l'état peut diminuer ceux de l'argent qu'il a emprunté: usage qu'il doit faire du profit de cette diminution, III. 363 & fniv. 11 est juste que l'argent prêté en produise: si l'intérêt est trop fort, il ruine le commerce; s'il est trop foible, s'il n'est pas du-tout permis, l'usure s'introduit, & le commerce est encore ruiné, III. 365 & Suiv. Pourquoi les intérêts maritimes sont plus forts que les autres, III. 366. De ceux qui font stipulés par contrat, III. 367 & suiv. Voyez Ujure.

Interprétation des loix. Dans quel gouvernement peut être laissée aux juges, & dans quel gouvernement elle doit leur

être interdite, I. 131.

Intolérance morale. Ce dogme donne beaucoup d'attachement

pour une religion qui l'enseigne, III. 78, 79.

In truste. Explication de cette expression mal entendue par

messieurs Bignon & Ducinge, III. 350.

Irlande. Les moyens qu'on y a employés, pour l'érablisse-ment d'une manufacture, devroient servir de modele à tous les autres peuples pour encourager l'industrie, II. 75. Etat dans lequel l'Angleterre la contient, II. 220, 221. ISAAC L'ANGE, empereur. Outra la clémence, I. 161. Is 18. C'étoit en son honneur que les Egyptiens épousoient

leurs fœurs, III. 123. Isles. Les peuples qui les habitent sont plus portés à la liber-

té que ceux du continent, II. 154, 155.

Italie. Sa situation, vers le milieu du regne de Louis XIV. contribua à la grandeur relative de la France, I. 226. Il y a moins de liberté, dans ses républiques, que dans nos monarchies: pourquoi, I. 260. La multitude des moines y vient de la nature du climat: comment on devroit arrêter les progrès d'un mal si pernicieux, II. 74. La lepre y étoit avant les croisades: comment elle s'y étoit communiquée; comment on y en arrêta les progrès, II. 78, 79. Pourquoi les navires n'y sont pas si bons qu'ailleurs, II. 264. Son commerce fut ruiné par la découverte du cap de Bonne Esperance, II. 312. Loi contraire au bien du commerce, dans quelques états d'Italie, II. 360. La liberté sans bornes qu'y ont les ensans de se marier à leur goût, y est moins raisonnable qu'ailleurs, III. 9. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d'habitané, avant les Romains, III. 18. Les hommes & les femmes y font plutôt stériles que dans le nord, III. 28. L'usage de l'écriture s'y conserva, malgré la barbarie qui le sit perdre par tout ailleurs: c'est ce qui empécha les coutames de prévaloir sur les loix romaines dans les pays de droit écrit, III. 178. L'usage du combat judiciaire y sut porté par les Lombards, III. 195. On y suivit le code de Justinien, dès qu'il sur retrouvé, III. 255, 256. Pourquoi ses loix féodales sont différentes de celles de France, III. 305.

Juges. La corruption du principe du gouvernement, à Rome, empêcha d'en trouver, dans aucun corps, qui fussent integres, I 202 & fair. 296, 297 & fuir. De quel corps doivent être pris dans un etat libre, I. 262. Doivent, dans un état libre, être de la condition de l'accusé, I. 263. Ne doivent point, dans un état libre, avoir le droit ce faire emprisonner un citoyen qui peut répondre de sa perfonne: exception, I. ibid. 264. Se battoient, au commencement de la troifieme race, contre ceux qui ne s'étoient pas soumis à leurs ordonnances, III. 198, 199. Terminoient les accusations intentées devant eux, en ordonnant aux pirties de se battre, III. 200. Quand commencerent à juger seuls, contre l'usage constamment obfervé dans la monarchie, III. 257, 258. N'avoient, autrefois, d'autre moyen de connoître la vérité, tant dans le droit que dans le fait, que par la voie des enquêtes: comment on a suppléé à une voie si peu sûre, III. 260. 261. Etoient les mêmes personnes que les rathimburges & les échevins, III. 332.

Juges de la question. Ce que c'étoit à Rome, & par qui ils

étoient nommés, I. 301.

Juges royaux. Ne pouvoient autrefois entrer dans aucun fief,

pour y faire aucunes fonctions, III. 343, 344.

Jugemen. Comment se pronongoient à Rome, I. 132. Comment se prononcent en Angleterre I. ibid. Manières dont ils se forment dans les disseres gouvernemens, I. 132 & siv. Coux qui sentrendus parle prince sont une source d'abus, I. 137. Ne doiveat être, dans un état libre, qu'un texte précis de la loi : inconvéniens des jugemens arbitraires, I. 262, 263. Détail des disserentes especes de jugemens qui étoient en usage à Rome, I. 296, 297 & siv. Ce que c'étoit que sauser le jugement, III. 215 & siv. En cas de parage, on prononçoit autresois pour l'accusé, ou pour le débiteur, ou peur le défendeur, III. 218. Quelle en étoit la formule, dans les commencemens de la monarchie, IV. 332 & siv. Ne pouvoient jamis, dans les commencemens de la monarchie, IV. 332 & siv. Ne pouvoient jamis, dans les commencemens de la monarchie, IV. 332 & siv. Ne pouvoient jamis, dans les commencemens de la monarchie, IV. 332 & siv. Ne pouvoient jamis, dans les commencemens de la monarchie, IV. 332 & siv. Ne pouvoient jamis, dans les commencemens de la monarchie, IV. 332 & siv. Ne pouvoient jamis, dans les commencemens de la monarchie, IV. 342 des la monarchie, être rendus par un homme seul, IV. ibid.

Jugement de la croix. Etabli par Charlemagne, limité par Louis le débonnaire, & aboli par Lothaire, III. 197. M 4 Juger Juger. C'étoit, dans les mœurs de nos peres, la même cho-

fe que combattre, III. 219.

Juger (Puissance de). A qui doit être confiée dans un état libre, I. 262. Comment peut être adoucie, ibid. & suiv. Dans quel cas peut être unie au pouvoir législatif, 1.278. & suiv.

Juifs (anciens). Loi qui maintenoit l'égalité entr'eux, I. 80. Quel étoit l'objet de leurs loix, I. 257. Leurs loix fur la lepre étoient tirées de la pratique des Egyptiens, II. 78. Leurs loix fur la lepre auroient dû nous fervir de modele pour arrêter la communication du mal vénérien, II. 80. La férocité deleur caractere a quelquefois obligé Moife, de s'écarter, dans fes loix, de la loi naturelle, II. 109. Comment ceux qui avoient plusieurs femmes devoient fe comporter avec elles, II. 122, 123. Etendue & durée de leur commerce, II. 262. Leur religion encourageoit la propagation, III. 34. Pourquoi mirent leurs afyles dans des villes, plotôt que dans leurs tabernacles ou dans leur temple, III. 83. Pourquoi avoient confacré une certaine famille au facerdoce, III. 84. Ce fut une suppliété, de leur part, de ne pas vouloir se défendre, contre leurs en

nemis, le jour du fabbat, III. 111.

Juifs (modernes). Chasses de France sous un faux prétexte, fondé sur la haine publique, II 12. Pourquoi ont fait seuls le commerce en Europe dans les temps de barbarie: trairemens injustes & cruels qu'ils ont effuyés : sont inventeurs des lettres de change, II. 308, 309. L'ordonnance qui en 1745, les chassoit de Moscovie, prouve que cet Etat ne peut cester d'être despotique, II. 359. Pourquoi sont si attachés à leur religion, III. 79. Réfutation du raisonnement qu'ils emploient pour perfister dans leur aveuglement III. 94, 95. L'inquisition commet une très grande injustice, en les persécutant, ibid. &. Les inquisiteurs les perfécutent plutôt comme leurs propres ennemis : que com me ensemis de la religion, III. 97 La Gaule méridionale étoit regardée comme leur prostibule : leur puissance empêcha les loix des Wiligoths de s'y écablir, III. 173, 174. Traités cruellement par les Wiligoths, III. 287.

Felia (la lo:). Avoit rendu le crime de lese-majetté arbitrai-

re, II. 18.

JULIEN l'appliat. Par une fausse combination, cause une affreuse famine à Antioche, II. 336. On peut, sans se rendre complice de son apostatie, le regarder comme le prince le plus digne de gouverner les hommes; III. 57, 58. A quel motif il attribue la conversion de Constantin, III. 60.

JULIEN (le comte). Son exemple prouve qu'un prince ne

doit jamais insulter ses sujets, II. 39. Pourquoi entrepris de perdre sa patrie & son roi, II. 85.

Jurisconsultes romains. Se sont trompés sur l'origine de l'es-

clavage, II. 88 & suiv. Jurisdiction civile. C'étoit une des maximes sondamentales de la monarchie françoise, que cette jurisdiction résidoit toujours sur la même tête que la puissance militaire; & c'est dans ce double service que l'auteur trouve l'origine des jus-

tices seigneuriales, IV. 329, 330 & suiv. Jurisaidion ecclesiassique. Nécessaire dans une monarchie, I. 31. Nous sommes redevables de son établissement aux idées de Constantin sur la perfection, III. 33. Ses entreprises fur la jurisdiction laie, III. 252. Flux & reflux de la jurifdiction eccléfiaftique, & de la jurifdiction laie, III. 253 & Suiv.

Inrisdiction laie. Voyez Jurisdiction ecciésiastique.

Jurisdiction royale. Comment elle recula les bornes de la jurisdiction ecclésiastique, & de celle des seigneurs : biens

que causa cette révolution, III. 253.

Jurisprudence. Causes de ses variations dans une monarchie: inconvéniens de ces variations: remedes, I. 126, 1274 Est-ce cette science, ou la théologie, qu'il faut traiter dans

les livres de jurisprudence? D. 128, 129.

Jurisprudence françoise. Consistoit toute en procédés, au commencement de la troisieme race, III. 198. Quelle étoit celle du combat judiciaire, III. 205 & suiv. Varioit, du temps de saint Louis, selon la différente nature des tribunaux, III. 228 & Juiv. Comment on en conservoit la mémoire, du tems où l'écriture n'étoit point en usage, III. 236. Comment faint Louis en introduilitune uniforme par tout le royaume, III. 250 & suiv. Lorsqu'elle commença à devenir un art, les seigneurs perdirent l'usage d'affembler leurs pairs, pour juger, III. 257. Pourquoi l'auteur n'est pas entré dans le détail des changemens infensibles qui en ont formé le corps, III. 261, 265.

Jurisprudence romaine. Laquelle, de celle de la république ou de celle des empereurs, étoit en usege en France, du

tems de faint Louis, III. 247, 248.

Justice. Ses rapports sont antérieurs aux loix, I. 4. Il ne doit jamais être permis de se la faire soi-même, I. 26. Les fultans ne l'exercent qu'en l'outrant, III. 139. Précaution que doivent prendre les loix qui permettent de se la faire à soi-même, III. 280. Nos peres entendoient, par rendre la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l'offensé, III. 340. Ce que nosperes appelloient rendre la justice: ce droit ne pouvoit appartenir qu'à celui qui avoit le fief, à l'exclusion même du roi: Pourquoi, III. 343,

M 5

Fritice divine. A deux pactes avec les hommes, III. 117. Justice humaine. N'a qu'un pacte avec les hommes, ibid. Justices seigneuriales. Sont nécessaires dans une monarchie, I. 30, 31. De qui ces tribunaux étoient composés: comment on appelloit des jugemens qui s'y rendoient, III. 214 & fuiv. De quelque qualité que fussent les feigneurs. ils jugcoient en dernier resfort, sous la seconde race, toutes les matieres qui étoient de leur compétence : quelle étoit cette compétence, III. 221, Ne ressortissoient point aux missi dominici, III. 222. Pourquoi n'avoient pas toutes, du tems de faint Louis, la même jurisprudence, III. 231. L'auteur en trouve l'origine dans le double fervice dont les vassaux étoient tenus dans les commencemens de la monarchie, III. 329 & Suiv. L'auteur, pour nous conduire, comme par la main, à leur origine, entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, & chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l'empire romain, ibid. & suiv. Ce qu'on appelloit ainsi. du temps de nos peres, III. 340 & Juiv. D'où vient le principe qui dit qu'elles sont patrimoniales en France, III. 344. Ne tirent point leur origine des affranchissemens que les rois & les feigneurs firent de leurs ferfs, ni de l'ufurpation des feigneurs fur les droits de la couronne: preuves II. 344 & Suiv. 349 & Suiv. Comment, & dans quel tems, les églifes commencerent à en posséder, III. 345, 346 & fuiv. Etoient établies avant la fin de la feconde race, III. 348 & suiv. Où trouve-t-on la preuve, au défaut des cor trais originaires de concession, qu'elles étoient originairement attachées aux fiels? III. 351, 352. JUSTINIEN. Maux qu'il causa à l'empire, en faisant la fonction de juge, I. 138. Pourquoi le tribunal qu'il établit chez les Laziens leur parut intepportable, II. 185, 186. Coup qu'il porta à la propagation, III. 34. A-t-il raison d'appeller barbare le droit qu'ont les males de succéder, au préjudice des filles? III. 108 & suiv. En permettant au mari de prendre sa semme, condamnée pour adultere, fongea plus à la religion qu'à la pureté des mœurs, III. 114. Avoit trop en vue l'indiffelubilité du mariage, en abrogeant une loi de Constantin touchant celui des femmes qui se remarient pendant l'absence de leur mari, dont elles n'ont point de nouvelles, III. 114, 115. En permettant le divorce, pour entrer en religion, s'éloignoit en-

tierement des principes des loix civiles, III. 115. S'est trompé sur la nature des testamens for as & libram, III. 145. Contre l'esprit de toutes les anciennes loix, accorda aux meres la succession de leurs ensans, III. 156. Ota jusqu'au moindre vestige du droit ancien touchant les successions: il crut suivre la nature, & se trompa, en écartair ce qu'ii appella les embarras de l'ancienne jurisprudence, III. 157. Tems de la publication de son code, III. 255. Comment son droit sut apporté en France: autorité qu'on lui attribua dans les différentes provinces, III. ibid. Éphio. Epoques de la découverte de son digeste: ce qui en résulta: changemens qu'il opéra dans les tribunaux, Ibid. Loi instile de ce prince, III. 284. Sa compilation n'est pas faite avec assez de choix, III. 288.

к.

Kan des Tartares. Comment il est proclamé: ce qu'il devient, quand il est vaincu, II. 166. Kar. C'est le seul sleuve, en Perse, qui soit navigable, III. 75.

L.

L avédément. Sur quel original les loix de cette république avoient été copiées , 1. 64. La fagelle de fes loix la mit en état de relister aux Macédoniens plus long - tems que les autres villes de la Grece, I. 65. On y pouvois épouser la fœur utérine, & non sa sœur consanguine, I. 81. Tous les vicillards y étoient censeurs, I. 83. Différence essentielle entre cette république & celle d'Athenes, quand à la subordination aux magistrats, I. 89. Les éphores y maintenoient tous les états dins l'égalité, I. 97. Vice effentiel dans la constitution de cette république, I. 131. Ne sublista long tems, que parce qu'elle n'érendit point son territoire, I. 206. Quel étoit l'objet de ion gouvernem nt, I. 256. C'étoit une republique que les anciens prenoient pour une monarchie, I. 280. C'est le seul état où deux rois aient été supportables, I. 281. Excès de liberté, & d'esclavage en même tems, dans cette république, I. 307. Pourquoi les esclaves y ébranlerent le gouvernement, II. 106. Etat injuste & cruel des esclaves, dans cette république, II. 110. Pour-quoi l'aristocratie s'y établit plutôt qu'à Athenes, II. 149, 150. Les mœurs y donnoient le ton, II. 139. Les magifrats seuls y regloient les mariages, III. 7. Les ordres du magistrat y étoient totalement absolus, III. 272. L'ignominie y étoit le plus grand des malheurs : & la foiblesse le plus grand des crimes, ibid. On y exerçoit les renfans au larcin; & l'on ne punissoit que ceux qui se - laissoient surprendre en flagrant-détit, III. 277, 278. · Ses usages sur le vol avoient été tirés de Crete; et sure : - la fource des loix romaines fur la même matiere, III. ibid. & fuiv. Ses loix fur le vol étoient bonnes pour elle, & ne valcient rien ailleurs, III. itid. Late M 6

Lacédémoniens. Leur humeur & leur caractere étoient opposés à ceux des Athéniens, II. 191. Ce n'étoit pas pour invoquer la Peur, que ce peuple belliqueux lui avoit élevé un autel, III. 48.

Lamas. Comment justifient la loi qui, chez eux, permet

à une femme d'avoir plusieurs maris, II. 119.

Laoskinm. Sa doctrine entraîne trop dans la vie contemplative, III. 58, 59.

Larcin. Pourquoi on exerçoit les enfans de Lacédémone à

ce crime, III. 277, 278.

Latins. Qui étoient ceux que l'on nommoit ainsi à Rome,

II. 372.

LAW. Bouleversement que son ignorance pensa causer. I. 33. Son système sit diminuer le prix de l'argent, II. 333. Danger de son système, II. 342 & suiv. La loi, par laquelle il désendit d'avoir chez soi au delà d'une certaine somme en argent, étoit injuste & suneste. Celle de César qui portoit la même désense, étoit juste & sage, III. 269.

Laziens. Pourquoi le tribunal que Justinien établit chez eux

leur parut insupportable, II. 185, 186.

Législateurs. En quoi les plus grands se sont principalement fignalés, I. 21. Doivent conformer leurs loix au principe du gouvernement, I. 73 & suiv. Ce qu'ils doivent avoir principalement en vue, I. 142. Suites funestes de leur dureté, I. 146, 147. Comment doivent ramener les esprits d'un peuple que des peines trop rigoureuses ont rendu atroce, I. 149. Comment doivent user des peines pécunizires, & des peines corporelles, I. 158. Ont plus besoin de sagesse dans les pays chauds, & sur-tout aux Indes, que dans nos climats, II. 70, 71. Les mauvais font ceux qui ont favorisé le vice du climat; les bons font ceux qui ont lutté contre le climat, II. 72, 73. Belle regle qu'ils doivent suivre, II. 108. Doivent forcer la nature du climat, quand il viole la loi naturelle des deux fexes, II. 129 Doivent se conformer à l'esprit d'une nation, quand il n'est pas contraire à l'esprit du gouvernement, II. 190. Ne doivent point ignorer la différence qui se trouve entre les vices moraux & les vices politiques, II. 195. Regles qu'ils doivent se prescrire pour un état despotique, II. 195, 196. Comment quelques-uns ont confondu les principes qui gouvernent les hommes, II. 200 & Juiv. Devroient prendte Solon pour modele, II. 208. Doivent, par rapportà la propagation, régler leurs vues fur le climat, III. 15, 16. Sons obligés de faire des loix qui combattent les seutimens naturels même, III. 153. Comment doivent introduire les loix utiles qui choquent, les préjugés & les usages généraux, III. 246. De quel esprit doivent être animés, III. 265. Leurs loix se fentent toujours de leurs passions & de leurs préjugés, III. 289. Où ont-ils appris ce qu'il faut prescrire pour gouverner les sociétés, avec équité ? D. 103, 104.

Législateurs romains. Sur quelles maximes ils reglerent l'usure, après la destruction de la république, II. 375.

Législatif (corps). Doit-il être long-tems fans être assemblé? I. 268, Doit - il être toujours assemblé? I. ibid. Doit-il avoir la faculté de s'assembler lui-même? I. ibid. Quel doit être son pouvoir vis-à-vis de la puissance exécutrice, I. 269 & suiv.

L'égistative (puissance). Voyez Puissance légistative.

Legs. Pourquoi la loi voconienne y mit des bornes; III. 149. LEPIDUS. L'injustice de ce triumvir est une grande preuve de l'injustice des Romains de son tems, II. 28.

Lépre. Dans quels pays elle s'est étentue, II. 78.

Lépreux. Etoient morts civilement par la loi des Lom-bards, II. 79

Lese-majesté (crime de). Précautions que l'on doit apporter dans la punition de ce crime, II. 14, 15 & sniv. Lorsqu'il est vague, le gouvernement dégénére en despotisme. II. 15, 16. C'est un abus atroce de qualifier ainsi les actions qui ne le font pas. Tirannie monstrueuse exercée par les empereurs romains, sous prétexte de ce crime, ibid. N'avoit point lieu fous les bons empereurs, quand il n'étoit pas direct, II. 17 & sniv. Ce que c'est proprement, suivant Ulpien, II. 18. Les pensées ne doivent point être regardées comme faisant partie de ce crime, II. 19. - ni les paroles indiscrettes, II. 20 & suiv. Quand, & dans quels gouvernemens, les écrits doivent être regardés comme crime de lese-majesté, II. 22 & fuiv. Calomnie dans ce crime, II: 25. Il est dangereux de le trop punir dans une république, II. 27 & suiv.

Lettres anonymes. Sont odieuses, & ne méritent attention

que quand il s'agit du falut du prince, II. 35. Lettres de change. Epoque, & auteurs de leur établissement , II. 310 & suiv. C'est à elles que nous sommes redevables de la modération des gouvernemens d'aujourd'hui, & de l'anéantissement du machiavélisme, II. 311. Ont arraché le commerce des bras de la mauvaise toi, pour le faire rentrer dans le sein de la probité, ibid.

Lettres de grace. Leur utilité dans une monarchie, I. 156.

157.

Lendes. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appellons vassaux: leur origine, III. 323 & suiv. Il paroît, par tout ce qu'en dit l'auteur, que ce mot étoit proprement die des vassaux du roi, ibid. & suiv. Par qui M 7

étoient menés à la guerre, & qui ils y menoient, III. 328. Pourquoi leurs arrieres-vassaux n'étoient pas menés à la guerre par les comtes, III. 330. Etoient des comtes, dans leurs seigneuries, III. 330, 331. Voyez Vassaux. Lévitique. Nous avons confervé ses dispositions sur les biers du clergé, excepté celles qui mettent des bornes à ces biens, III. 86.

LEUVIGILDE. Corrigeales loix des Wisigoths, III. 160.

Lihelles. Voyez Ecrits.

Liberté. Diverses significations données à ce mot, I. 254. & suiv. On croit communément que c'est dans la démocratie qu'elle se trouve le plus, I. 255. Ce que c'est, I. 255, 256. III. 126. Ne doit pas être confondue avec l'independance, I. ibid. Dans quel gouvernement elle se trouve, ibid. Existe principalement en Angleterre, I. 257. & friv. Il n'y en a point dans les états où la puisfance législative & la puissance exécutrice sont dans la même main, I. 268. Il n'y en a point où la puissance de juger est réunie à la légissative & à l'exécutrice, ibid. & fair. Ce qui la forme dans son rapport avec la constitution de l'état, II. 1. Confidérée dans le rapport qu'elle a avec le citoyen: en quoi elle confifte, ibid. Sur quoi ch principalement fondée, II. 4. Un homme qui dans un pays où l'on fuit les meilleures loix criminelles posfibles, est condamné à être pendu, & doit l'être le lendemain, est plus libre qu'un bacha ne l'est en Turquie, II. 3. Est favorisée par la nature des peines & leur proportion, II. 6, 7. Comment on en suspend l'ufage dans une république, II. 28. On doit quelquefois, même dans les états les plus libres, jetter un voile desfus, II. 30. Des choses qui l'attaquent dans la monar-chie, II. 33 & suiv. Ses rapports avec la levée des tributs & la grandeur des revenus publics, II. 42. & friv. 53 & fuio. Eit mortellement atraquée en France, par la façon dont y leve les impôts fur les buissons, II. 49. L'impôt qui lui est le plus naturel est celui sur les mar-chandises, II. 55, 56. Quand on en abuse pour rendre les tributs excessifs, elle dégénere en servitude; & l'on est obligé de diminuer les tributs, II. 57 & suiv. Causes physiques, qui font qu'il y en a plus en Europe, que dans routes les autres parties du monde, II. 139, 140, 141. Se conserve mieux dans les montagnes qu'ailleurs, II. 150, 151. Les terres sont cultivées en raison de la liberté, & non de la fertilité, II. 152 & suiv. Se maintient mieux dans les isles, que dans le continent, II. 154 & Saiv. Convient dans les pays formés par l'industrie des hommes, II, 155. Celle dont jouissent les peuples qui ne cultivent point les terres est très-grande, II. 161,

161, 162; 183. Les Tartares sont une exception à la regle précédente: pourquoi, II. 165, & Suiv. Eit trèsgrande chez les peuples qui n'ont pas l'usage de la mornoie, Il 164. Exception à la regle precédente, Il.ibie, 165. De celle dont jouissent les Arabes, II. 165, 166. Est quelquefois insupportable aux peuples qui ne sont pas accoutumes à en jouir : causes & exemples de cette bi-farrerie, II. 186, 187. Est une partie des coutumes cu peuple libre, II. 212. Effets bifarres & utiles qu'el e produit en Angleterre. II. 213. Facultés que doivent avoir ceux qui en jouissent, II. 216. Celle des Anglois se soutient quelquesois par les emprents de la nation, II, 217. Ne s'accommode guere de la politeste, II. 224, Rend superbes les nations qui en jouissent, les autres ne sor a que vaines, II. 225. Ne rend pas les historiens plus véridiques que l'esclavage: pourquoi, II. 226. Est natu-relle aux peuples du nord, II. 256. Est acquise aux hommes par les loix politiques : conféquences qui en réfu!tent, III. 126 & suit. On ne doit point décider par ces loix ce qui ne doit l'être que par celles qui concernent la propriété: conféquences de ce principe, ibid. En quoi eile confiste principalement, III. 133. Dans les commencemens de la monarchie, les quettions fur la liberté ne pouvoient être jugées que dans les placites du comre, & non dans ceux de fes officiers; III. 329.

Liberté civile. Epoque de sa naissance à Rome, II. 32. Liberté de sortir du royaume. Devroit être accordée à tous

les sujets d'un état despotique, II. 41, 42.

Likerté d'un citojen. En quoi elle consiste, I. 259; II. 2 & suiv. Il saut quelquesois priver un citoyen de sa liberté, pour conserver celle de tous. Cela ne se doit saire que par une loi particuliere & autentique: exemple tiré de l'Angleterre, II. 29. Loix qui y sont suvorables, dans la république, II. 30. Un citoyen ne la peut pas vendre, pour devenir esclave d'un autre, II. 89, 90.

Liberté du commerçant. Est fort gênée dans les états libres, & fort étendue dans ceux où le pouvoir est absolu;

vice versa, II. 240.

Liberté du commerce. Est fort bornée dans les états où le pouvoir est absolu, & fort libre dans les autres; & vice versa: pourquoi, ibid.

Liberté philosophique. En quoi elle consiste, II. 3, 4. Liberté politique. En quoi elle consiste, ibid. Epoque de sa

naissance à Rome, II. 32.

Libre arbitre. Une religion, qui admet ce dogme, a befoin d'être foutenne par des loix moins austeres qu'une autre. III. 61, 62.

Lieutenante Celui du juge réprésente les anciens prud'hom-

mes; qu'il étoit obligé de consulter autresois, III. 25%. Ligne de démarquation. Par qui, & pourquoi établie. N'a pas eu lieu, II. 313. Lois & ventes. Origine de ce droit IV. 77.

LOI. Ce mot est celui pour lequel tout l'ouvrage a été composé. Il y est donc présenté fous un très-grand nombre de faces, & fous un très-grand nombre de rapports. On le trouvera ici divisé en autant de classes que l'on a pu appercevoir de différentes faces principales. Toutes ces classes sont rangées alphabétiquement, dans l'ordre qui suit: Loi acilia. Loi de Gondebaud. Loi de Valentinien. Loi des douze tables. Loi du talion. Loi gabinienne. Loi op. pienne. Loi poppienne. Loi porcia. Loi falique. Loi valérienne. Loi voconienne. Loix (ce mot pris dans sa signification générique). Loix agraires. Loix barbares. Loix civiles. Loix civiles des François. Loix civiles sur les fiefs. Loix (clergé). Loix (climat). Loix (commerce). Loix (conspiration). Loix cornéliennes Loix criminelles. Loix d'Angleterre. Loix de Crete. Loix de la Grece. Loix de la morale. Loix de l'éducation. Loix de Lycurgue Loix de Moise. Loix de Mr. Pen. Loix de Platon. Loix des Bavarois. Loix des Bourguignons. Loix des Lombards. Loix (despotisme). Loix des Saxons, Loix des Wifigoths Loix divines. Loix domestiques. Loix du mouvement. Loix (égalité). Loix (esclavage). Loix (Espagne). Loix féndales. Loix (France). Loix humaines. Loix (Japon). Loix juliennes. Loix (liberté). Loix (mariage). Loix (maurs). Loix (monarchie). Loix (monnoie). Loix naturelles. Loix (Orient). Loix politiques. Loix positives. Loix (républiques). Loix (religion). Loix ripuaires. Loix romaines. Loix facrées. Loix (sobriété). Loix somptuaires. Loix (suicide). Loix (terrein). Lo

Lei acilia. Les circonstances où elle a été rendue, en font une des plus sages loix qu'il y ait, I. 151.

Loi de Gondeband. Quel en étoit le caractere, l'objet, III.

168

Loi de Valentinien permettant la polygamie dans l'empire,

pourquoi ne réussit pas. II. 118.

Loi des douze tables. Pourquoi imposoit des peines trop séveres, I. 152. Dans quel cas admettoit la loi du talion, I. 158. Changement sage qu'elle apporta dans le pouvoir de juger à Rome, I. 299. Ne contenoit aucune disposition touchant les usures, II. 369 & fuiv. A qui elle déféroit la fuccession, III. 141, 142. Pourquoi permettoit à un testateur de se choitir tel citoyen qu'il jugeoit à propos, pour héritier, contre toutes les précautions que l'on avoit prises pour empêcher les biens d'une famille de passer dans une autre, III. 143, 144. Estil vrai qu'elle ait autorisé le créancier à couper par morceaux le debiteur insolvable? III 266. La difference qu'elle mettoit entre le voleur manifeite, & le voleur non manifeste, n'avoit aucune liaison avec les autres loix civiles des Romains: d'où cette disposition avoit été tirée, III. 276 & suiv. Comment avoit ratifié la dispofition par laquelle elle permettoit de tuer un voleur qui se mettoit en défense, III. 280. Est un modele de précision, III. 281.

Loi du talion. Voyez Talion.

Loi gabinienne. Ce que c'étoit, II. 372.

Loi oppienne. Pourquoi Caton fit des efforts pour la faire recevoir. Quel étoit le but de cette loi, III. 149.

Loi poppienne. Ses dispositions touchant les mariages, III. 119. Dans quel tems, par qui, & dans quelle vue elle fut faite, III. 154 & faire.

Loi porcia. Comment rendit sans application celles qui

avoient fixé des peines, I. 153.

Loi falique. Origine & explication de celle que nous nommons ainfi, II. 169 & fuiv. Disposition de cette loi, touchant les successions, ibid. N'a jamais eu pour objet la preférence d'un sexe sur un autre, ni la perpétuité de la famille, du nom, &cc. Elle n'étoit qu'économique: preuves tirées, du texte même de cette loi, II. 171. & fuiv. Ordre qu'elle avoit établi dans les successions: elle n'exclud pas indistinctement les filles de la terre susque, II. 173 & suiv. 175. S'explique par celles des Francs-ripuaires & des Saxons, II. 174. & su v. C'est elle qui a affecté la couronne aux mâles exclusivement, II. 176. C'est en vertu de sa disposition que tous les freres succédoient également à la couronne, tit.d. Elle ne put être rédigée qu'après que les Francs surent fortis de la Ger-

manie, leur pays, III. 158. Les rois de la premiere race en retrancherent ce qui ne pouvoit s'accorder avec le christianisme, & en laisserent sublister tout le fonds, III. 160. Le clergé n'y a point mis la main, comme aux autres loix barbares; & elle n'a point admis de peines corporelles, ilid. Différence capitale entr'elle, & celles des Wisigoths & des Bourguignons, III. 163 & suiv. 182 & Suiv. Tarif des sommes qu'elle imposoit pour la punition des crimes. Distinctions affligeantes qu'elle mettoit, à cet égard, entre les Francs & les Romains; III. 164. 199. Pourquoi acquit-elle une autorité presque générale dans le pays des Francs, tandis que le droit romain s'y perdit peu-à-peu? III. 166. & sniv. N'avoit point lieu en Bourgogne: preuves, III. 167, 168. Ne fut jamais reçue dans le pays de l'établissement des Goths, III. 169. Comment cessa d'être en usage chez les François, III. 174. & Suiv. On y ajouta plusieurs capitulaires, III. 177. Etoit personnelle seulement, ou territoriale feulement, ou l'un & l'autre à la fois, suivant les circonstances; & c'est cette variation qui est la source de nos coutumes, III. 180. & suiv. N'admet point l'usage des preuves négatives. III. 182 & suiv. Exception à ce qui vient d'être dit, III. 183, 184; 186. N'admit point la preuve par le combat judiciaire, III. 184 & sniv. Admettoit la preuve par l'eau bouillante : tempérament dont elle ufoit, pour adoucir la rigueur de cette cruelle épreuve, III. 186. Pourquoi tomba dans l'oubli, III. 197 & suiv. Combien adjugeoit de composition à celui à qui on avoit reproché d'avoir laissé son bouclier : réformée, à cet égard, par Charlemagne, III. 202, 203. Appelle hommes qui sont sons la foi du roi, ce que nous appellons vaffanx, III. 323.

Loi valerienne. Quelle en fut l'occasion; ce qu'elle conte-

noit, I. 298 & fuiv.

Loi vaconieme. Etoit ce une injustice, dans cette loi, de ne pas permettre d'institure une semme héritiere, pas même sa fille unique? III. 108 & suiv. Dans quel tems & à quelle occasion sut faire: éclairessement sur cette loi, III. 143 & suiv. Comment on trouva, dans les formes juliciaires, le moyen de l'éluder, III. 150 & suiv. Sacristoit le citoyen & l'homme, & ne s'occupoit que de la république. III. 153. Cas où la loi popienne en sit cester la prohibition, ea suveur de la propagation, III. 154 & suiv. Par quels dégrés on parvint à l'abolir tout-à-fait, III. 155 & suiv.

Loin. Leur définition, I. 1, 2; 14. Tous les êtres ont des loix relatives à leur nature; ce qui prouve l'abfurdité de fatalité imaginée par les matérialitées, ibid. Dérivent de la raifon primitive, I. 2 Celles de la création font

les mêmes que celles de la conservation ibid. Entre celles qui gouvernent les êtres intelligens, il y en a qui font éternelles: qui elles sont, I. 4, 5. La loi qui presence de se conformer à celles de la société dans laquelle on vit, est antérieure à la loi positive, I. ibid. Sont suivies plus constamment par le monde physique, que par le monde intelligent : pourquoi, ibi l. Confidérées dans le rapport que les peuples ont entr'eux, forment le droit des gens; dans le rapport qu'ont ceux qui gouvernent av. c ceux qui font gouvernés, forment le droit politique; dans le rapport que tous les citoyens ont en r'eux forment le droit civil, I. 11, 12. Les rapports qu'elles ont entr'elles, I. 15. Leur rapport avec la force défensive, I. 216 & suiv. - avec la force offensive, I. 227 & suiv. Diverses sortes de celles qui gouvernent les hommes : 1. le droit naturel. 2. le droit divin. 3 ,le droit eccléfiaffique ou canonique. 4. le droit des gens. 5. le droit po'itique général. 6. le droit politique particulier. 7. le droit de conquête. 8. le droit civil. 9, le droit domestique. C'est dans ces diverses classes qu'il faut trouver les rapports que les loix doivent avoir avec l'ordre des chofes sur lesque'les elles statuent, III. 101-140. Les êtres intelligens ne suivent pas toujours les leurs, III. 122, 123. LE SALUT DU PEUPLE EST LA SUPREME LOI. Conféquences qui découlent de cette maxime, III. 137. Le nouvelliste ecclésiastique a donné dans une grande abfurdité, en croyant trouver, dans la définition des loix telle que l'auteur la donne, la prenve, qu'il est spinosiste; tandis que cette définition même, & ce qui fuir, détruit le système de Spinosa, D.89 & fui-

Loin agraires. Sont utiles dans une démocratie, I. 165. Au défant d'arts, sont utiles à la propagation, III. 13, 14. Pourquoi Cicéron les regardoit comme funestes, III. 126.

Par qui f.ites à Rome, III. 142, 143.

Lein agraires. Pourquoi le peuple ne cella de les demander,

à Rome, tous les deux ans, III. 145.

Leix barbares. Doivent fervir de modele aux conquérans, I. 233. Quand, & pri qui furent rédigées celles des Saliens, Ripuaires, Bavarois, Allemands, Thuringiens, Frifons, Saxons, Wiligoths. Bourguignons & Lombieds limplicité admirable de celles des fix premiers de ces peuples; causes de cette simplicité: pourquoi celles des quatre autres n'en eurent pas tant, III. 158 & su'e. N'etoient point attachées à un certain territoire; e les étoient toutes personnelles: pourquoi, III. 152 & su'e. Comment on leur substitue les courumes, III. 173. En quoi différoient de la loi su'ique, III. 182 & suiv. Celles qui concernoient les crimes ne pouvoient convenir qu'a des peuples simples & qui avoient une certaine candeur, III.

184 Admettoient toutes, excepté la loi falique, la preuve par le combat fingulier, ibid. & fuiv. On y trouve des énigmes à chaque pas, III. 199, 200 Les peines qu'elles infiligoient aux criminels étoient toutes pécuniaires & ne demandoient point de partie publique, III. 239 & fuiv. Pourquoi roulent prefique toutes fur les troupeaux. III. 297. Pourquoi font écrites en latin: pourquoi on y donne, aux mots latins, un fens qu'ils n'avoient pas originairement, pourquoi on en a forgé de nouveaux III. 316, 317. Ont réglé les compositions avec une précision & une

fagesse admirables, III. 335.

Loix civiles. Celles d'une nation peuvent difficilement convenir à une autre, I. 14 Doivent être propres au peuple pour qui elles sont faites, & relatives au principe & à la nature de son gouvernement, au physique & au climat du pays, aux mœurs, aux inclinations & à la religion des habitans, I. 14, 15; 37, 38, 73 & fuiv. 91 & suiv. Qui font celles qui dérivent de la nature du gouvernement, I. 16 & suiv. Doivent remédier aux abus qui peuvent résulter de la nature du gouvernement; I. 99. Différens dégrés de simplicité qu'elles doivent avoir, dans les différens gouvernemens, I. 125. Dans quel gouvernement, & dans quel cas, on en doit suivre le texte précis dans les jugemens, I. 131. A force d'être séveres, elles deviennent imporssantes: exemple tiré du Japon , I. 147 & suiv. Dans quels cas, & pourquoi elles donnent leur confince aux hommes, I. 157. Peuvent regler ce qu'on doit aux autres, non tout ce qu'on se doit à soi-même, I. 177. Sont tout à la sois clairvoyantes & aveugles: quand, & par qui leur rigidité doit être modérée, I. 271. Les prétextes spécieux que l'on emploie pour faire paroître justes celles qui sont le plus injustes, sont la preuve de la dépravation d'une nation, II. 28. Doivent être différentes chez les différens peuples, suivant qu'ils sont plus ou moins communicatifs, 11. 78. De celles des peuples qui ne cultivent point les terres, II. 160. Celles des peuples qui n'ont point l'usage de la monnoie, II. 163. Celles des Tartares, au fujet des successions, II. 167. Quelle est celle des Germains d'où l'on a tiré ce que nous appellons la loi salique, II. 168 & suiv. Considérées dans le rapport qu'elles ont avec les principes qui forment l'esprit général, les mœurs & les manieres d'une nation, II. 186-226. Combien, pour les meilleures loix, il est nécessaire que les esprits soient préparés, II. 186, 187. Gouvernent les hommes concurremment avec le climat, les mœurs, &c. de-là n'aît l'esprit général d'une nation; II. 189. Différences entre leurs effets, & ceux des mœurs, II. ibid. Ce que c'est, II. 197. Ce n'est point par leur moyen que l'on

l'on doit changer les mœurs & les manieres d'une nation, II. ibid. & suiv. Différence entre les loix & les mœurs, II. 200. Ce ne sont point les loix qui ont établi les mœurs, ibid. & suiv. Comment doivent être relatives aux mœurs & aux manieres, II. 207. Comment peuvent contribuer à former les mœurs, les manieres & le caractere d'une nation, II. 212 & suiv. Considérées dans le rapport qu'elles ont avec le nombre des habitans, III. 1-45. Celles qui font regarder comme nécessaire ce qui est indifférent, font regarder comme indifférent ce qui est nécessaire, III. 62. Rapport qu'elles doivent avoir avec l'ordre des choses fur lesquelles elles statuent, III. 101-140. Ne doivent point être contraires à la loi naturelle : exemples , III. 104 & sniv. Reglent seules les successions & le partage des biens, III. 108 & Suiv. Seules, avec les loix politiques, décident, dans les monarchies purement électives, dans quel cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfans, ou à d'autres, III. 110. Seules, avec les loix politiques, reglent les droits des bâterds, III. 111. Leur objet, III. 113. Dans quels cas doivent être suivies lorsqu'elles permettent, plutôt que celles de la religion qui défendent, III. 116. Cas où elles dépendent des mœurs & des manieres, III. 124. Leurs défenses sont accidentelles, ibid. Les hommes leur ont facritié la communauté naturelle des biens: conféquences qui en résultent, III. 125, 126 & suiv. Sont le palladium de la propriété, III. 127. Il est absurde de réclamer celle de quelque peuple que ce soit, quand il s'agit de regler la succession à la couronne, III. 129, 130. Il faut examiner si celles qui paroissent se contredire sont du même ordre, III. 131, 132. Ne doivent pas décider les choses qui sont du ressort des loix domestiques, III. 132, 133. Ne doivent pas décider les chosesqui dépendent du droit des gens, III. 133, 134. On est libre, quand c'est elles qui gouvernent, III. 133. Leur puissance & leur autorité ne sont pas la même chofe, III. 138, 139. Il y en a d'un ordre particulier, qui font celles de la police, III. 139. Il ne faut pas confondre leur violation avec celle de la fimple police, ibid. Il n'est pas impossible qu'elles n'obtiennent une grande partie de leur objet, quand elles font telles qu'elles ne forcent que les honnêtes gens à les éluder. III. 153. De la maniere de les compofer, III. 265-289. Celles qui paroissent s'éloigner des vues du législateur y sont souvent conformes, III. 266, 267. De celles qui choquent les vues du législateur, III. 267. Exemple d'une loi qui est en contradiction avec elle-même, III. 268. Celles qui paroissent les mêmes n'ont pas toujours le même effet, ni le même motif, III, 269. Nécessité de les bien composer, III. 270. Celles qui paroissent contraires dérivent quelquefois du même esprit; III. 273. De quelle maniere celles qui font diverses peuvent être comparées, III. 274, 275. Celles qui paroissent les mêmes sont queiquefois réellement différentes, III. 275, 276. Ne doivent point être féparées de l'objet pour lequel elles sont faites, III. 276 & (niv. Dépendent des loix politiques: pourquoi, III. 278. Ne doivent point être féparées des circonstances dans le quelles elles ont été faites, III. 279. Il est bon quelquefois qu'elles se corrigent elles-même, III. 280. Précautions que doivent apporter celles qui permettent de se faire justice à soi-même, ibid. Comment doivent être compofées quant au ftyle, & quant au fonds des chofes, III. 281. & suiv. Leur présomption vaut mieux que celle de l'homme, III. 285, 286. On n'en doit point faire d'inutiles: exemple tire de la loi falcidie, III. 286. C'est une mauvaise maniere de les faire par des rescripts, comme faifoient les empereurs romains: pourquoi, III. 287, 288. Est-il nécessaire qu'elles soient uniformes dans un état? III. 288, 289. Se sentent toujours des passions & des préjugés du législateur, III. 289.

Loin civiles des François. Leur origine, & leurs révolutions,

III. 158-265.

Leix civiles sur les siess. Leur origine, IV. 82, 83. Lix (clergé). Bornes qu'elles doivent mettre aux richesses

du clergé, III. 85 & suiv.

Loix (climat). Leur rapport avec la nature du climat, II. 64-86. Doivent exciter les hommes à la culture des terres, dans les climats chauds: pourquoi, II. 73. De celles qui ont rapport aux maladies du climat, II. 78 & faire. La confiance qu'elles ont dans le peuple est différente, felon les climats. II. 85 & faire. Comment celles de l'efclavage civil ont du rapport avec la nature du climat,

II. 87 & Suiv.

Loik (cummerce). Des loix considérées dans le rapport qu'elles ont avec le commerce, considéré dans sa nature & ses distinctions, II. 227—252. De celles qui emportent la consistation de la marchandise, II. 241 & suiv. De celles qui établissent la sureté du commerce, II. 242 & suiv. Des loix, dans le rapport qu'elles ont avec le commerce, considéré dans les révolutions qu'il a eues dans le monde, II. 253—323. Des loix du commerce aux Indes, II. 313 & suiv. Loix sondamentales du commerce de l'Europe, II. 314 & suiv.

Loix (conferration). Precautions que l'on doit apporter dans les loix qui regardent la révélation des conspira-

tions, I. 26.

Loin cornéliennes. Leur auteur, leur cruauté, leurs motifs, II. 26. Loin

Loix criminelles; Les différens dégrés de simplicité qu'elles doivent avoir dans les différens gouvernemens . 1, 129 & suiv. Combien on a été de temps à les perfectionner, combien elles étoient imparfaites à Cumes, à Rome sous les premiers rois, en France fous les premiers rois, II. 4. La liberté du citoyen dépend principalement de leur honté, ibid.. Un homme qui, dans un état où l'on fait les meilleures loix criminelles qui soient possibles, est con-damné à être pendu, & doit l'être le lendemain, est plus libre qu'un bacha en Turquie, II. 5. Comment on peut parvenir à faire les meilleures qu'il foir possible, II. 6. Doivent tirer chaque peine de la nature du crime, ibid. & fuiv. Ne doivent punir que les actions extérieures , II. 19. Le criminel qu'elles font mourir ne peut réclainer contr'elles, puisque c'est parce qu'elles le font mourir qu'elles lui ont sauvé la vie à tous les instans, II. 90. En fait de religion, les loix criminelles n'ont d'effet que comme destruction, III. 91, 92. Celle qui permet aux enfans d'accuser leur pere de vol ou d'adultere, est contraire à la nature, III. 106. Celles qui font les plus cruelles peuventelles être les meilleures? III. 266.

Loin d'Angleterre. Ont été produites, en partie, par le

climat, II. 212. & Juiv. Voyez Angleterre.

Leix de Crete. Sont l'original fur lequel on a copié celles de

Lacédémone, I. 64.

Loix de la Grece. Celles de Minos, de Lycurgue & de Platon ne peuvent subsister que dans un petit état, I. 68. One puni, ainsi que les loix romaines, l'homicide de soimême, fans avoir le même objet, III. 271 & suiv. Source de plusieurs loix abominables de la Grece, III. 279.

Loix de la morale. Quel en est le principal effet, I. 6, 7. Loin de l'éducation. Doivent être relatives aux principes du gouvernement, I. 54 & fuiv.

Loin de Lycurgue. Leurs contradictions apparentes prou-

vent la grandeur de son génie, I.64. 65. Ne pouvoient sublister que dans un petit état, I. 68. Loix de Moife. Leur fagesse, au sujet des asyles, III. 168.

Loix de M. Pen. Comparées avec celles de Lycargue, I.

65,66.

Loix de Platon. Etoient la correction de celles de Lacédémone, I. 64.

Loix des Bavarois. On y ajouta plusieurs capitulaires: suites

qu'eut cette opération, III. 177.

Loix des Bourguignons. Sont affez judicienses, III. 162. Comment cesserent d'être en usage chez les François, III. 174 & Suiv.

Loin des Lembards. Les changemens qu'elles effoyerent furent pluplutôt des additions, que des changemens, III. 159. Sont affez judicieuses, III. 161. On y ajouta plusieurs capitulai-

res: fuites qu'eut cette opération, III. 177.

Loix (despotisme). Il n'y a point de loix fondamentales dans les états despotiques, I. 34,35. Qui sont celles qui dérivent de l'état despotique, I. 35,36. Il en faut un très-petit nombre dans un état despotique, I. 103,104. Comment elles sont relatives au pouvoir despotique, itid. La volonté du prince est la seule loi dans les états despotiques, I. 105; 115. Causes de leur simplicité dans les états despotiques, I. 127 & suiv. Celles qui ordonnent aux ensars de n'avoir d'autre prosession que celle de leur pere, ne sont bonnes que dans un état despotique, II.

247, 248. Loix des Saxons. Causes de leur dureté, III. 160, 161. Loix des Wisigoths. Furent refondues par leurs rois, & par le clergé. Ce fut le clergé qui y introduifit les peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres loix barbares auxquelles il ne toucha point, III. 159, 160. C'est de ces loix qu'ont été tirées toutes celles de l'inquifition: les moines n'ont fait que les copier, III. 161. Sont idiotes, n'atteignent point le but, frivoles dans le fonds, & gigantesques dans le style, III. 161, 162. Triompherent en Espagne; & le droit romain s'y perdit, III. 172. Il y en a une qui fut transformée en capitulaire par un malheureux compilateur, III. 174. Comment cesserent d'être en usage chez les François, III. 174 & suiv. L'ignorance de l'écriture les a fait tomber en Espagne, III. 179.

Loix divincs. Rappellent sans cesse l'homme à dieu, qu'il auroit oublié à tous les instans, I. 6, 7. C'est un grand principe qu'elles sont d'une autre nature que les loix hu-

maines.

Autres principes auxquels celui-là est soumis:

1. Les loix divines sont invariables; les loix humaines sont variables. 2. La principale torce des loix divines vient de ce qu'on croit la religion; elles doivent donc être anciennes: la principale force des loix humaines vient de la crainte; elles peuvent donc être nouvelles, III. 102, 103.

Loix domestiques. On ne doit point décider ce qui est de leur ressort par les loix civiles, III. 132.

Loix de monvement, Sont invariables, I. 3.

Loix (égalité). Loi finguliere qui, en introduisant l'égalité, la rend odieuse, I. 81, 82.

Loix (esclavage). Comment celles de l'esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat, II. 87-114. Ce qu'elqu'elles doivent faire par rapport à l'esclavage, II. 101. Comment celles de l'esclavage domestique ont du rapport avec celles du climat, II. 115-136. Comment celles de la servitude politique ont du rapport avec la nature du climat, II. 137-148.

Loix (Espagne). Absurdité de celles qui y ont été faites sur

l'emploi de l'or & de l'argent, II. 321.

Loix féodales, Ont pu avoir des raifons pour appeller les mâles à la fucceffion, à l'exclution des filles, III. 109 Quand la France commença à être plutôt gouvernée par les loix féodales que par les loix politiques. III, 175. Quand s'établirent, III. 176. Théorie de ces loix, dans le rapport qu'elles ont avec la monarchie, III. 291-368. Leurs effets: comparées à un chène antique, IV. 291. Leurs fources, IV. 292.

Loix (France). Les anciennes loix de France étoient parfaitement dans l'esprit de la monarchie, I. 143, 144, Ne doivent point, en France, gêner les manieres; elles gêneroient les vertus, II. 190. Quand commencerent, en France, à plier sous l'autorité des coutumes, III. 181.

Loix (Germains). Leurs différens caracteres, III. 158 & faiv. Loix humaines. Tirent leur principal avantage de leur nou-

veauté, III. 103.

Voyez Loix divines. Loix (Japon). Pourquoi sont si séveres au Japon, II. 85, 86, Tyrannisent le Japon, II. 189. Punissent, au Japon, la moindre désobéssance; c'est ce qui y a rendu la religion chrétienne odieuse, III. 98.

Loix Juliennes. Avoient rendu le crime de lese-majesté arbitraire, II. 18, 19. Ce que c'étoit, III. 22 & suiv. On n'en a plus que des fragmens: où se trouvent ces frag-

mens: détail de leurs dispositions contre le célibat, III. 24 & suiv.

Loix (liberté). De celles qui forment la liberté publique, dans fon rapport avec la constitution, I. 253. De celles qui forment la liberté politique, dans son rapport avec le citoyen, II. 1—42. Comment forment la liberté du citoyen, II. 3, 4. Paradoxe sur la liberté, II. 6. Autenticité que doivent avoir celles qui privent un seul citoyen de sa liberté, lors même que c'est pour conserver celle de tous, II. 29, 30. De celles qui font favorables à la liberté des citoyens, dans une république, II. 30, 31. De celles qui peuvent mettre un peu de liberté dans les états desporiques, II. 39 & suiv. N'ont pas pu mettre la liberté des citoyens dans le commerce, II. 89, 90 Peuvent être telles, que les travaux les plus pénibles soient saits par des hommes libres & heureux, II. 98, 99.

Loix (mariage). Ont, dans certains pays, établi divers or-Tome IV. N dres dres de femmes légitimes, III. 4, 5. Dans quel cas il faut fuivre les loix civiles, en fait de mariage, plutôt que celles de la religion, III. 118 & fuiv. Dans quel cas les loix civiles doivent régler les mariages entre parens; dans quels cas ils le doivent être par les loix de la Nature, III. 119 & fuiv. Ne peuvent ni ne doivent permettre les mariages incestueux: quels ils sont, III. 124. Permettent ou défendent les mariages, selon qu'ils paroissent conformes ou contraires à la loi de Nature, dans les dissérens pays, ibid. & suiv.

Loix (meurs). Les loix touchant la pudicité font du droit naturel: elles doivent, dans tous les états, proteger l'honneur des femmes efclaves, comme celui des femmes libres. II. 102. Leur fimplicité dépend de la bonté des mœurs du peuple, II. 208. Comment suivent les mœurs,

ibid. & Iniv.

Loix (monarchie). Arrêtent les entreprises tyranniques des monarques, n'ont aucun pouvoir sur celles d'un citoyen subitement revetud'une autorité qu'elles n'ont pas prévue, 1. 26, 27. La monarchie a pour baseles loix fondamentales de l'état, I. 29, 38. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement monarchique, ibid. & suiv. Doivent, dans une monarchie avoir un dépôt fixe: quel est ce dépôt, 1. 33, 34. Tiennent lieu de vertu dans une monarchie, I 43, 44. Jointes à l'honneur, produisent, dans une monarchie, le même effet que la vertu, I. 46. L'honneur leur donne la vie, dans une monarchie, I. 48. Comment sont relatives à leur principe, dans une monarchie, 1. 97 & fair. Doivent-elles contraindre les citoyens d'accenter les emplois? I, 119. Le monarque ne peut les enfreindre sans danger, I. 138. Leur exécution, dans la monarchie, fait la fureté & le bonheur du monarque, II. 34. Doivent menacer, & le prince encourager, 11. 37. Loix (monnoie). Leur rapport avec l'usage de la monnoie,

II. 324-375.

Loix naturelles. Regles pour les discerner d'avec les autres, i. 7, 8. Quelle est la première de ces loix: son importance, I. 7. Quelles sont les premières, dans l'ordre de la Nature même, I. 8, 9. Obligent les peres à nourrir leurs enfans: mais non pas à les faire héritiers, III. 108 & suive. C'est par elles qu'il faut décider, dans les casqui les regardent, & non par les préceptes de la religion, III. 111. Dans quels cas doivent régler les mariages entre parens; dans quels cas ils doivent l'être par les toix civiles, III. 120 & suive. Ne peuvent êtrelocales, III. 124. Leur désense est invariable, III. 1bid. Est-ce un crime de dire que la première loi de la Nature est la paix; & que la plus impor-

importante est celle qui prescrit à l'homme ses devoirs envers dieu? D. 101 & suiv.

Loix (orient). Raisons physiques de leur immutabilité en

orient, II. 71, 72.

Loix politiques. Quel est leur principal effet, I. 7, De celles des peuples qui n'ont point l'ulage de la monnoie. II. 164. La religion chrétienne veut que les hommes aient les meilleures qui font possibles, III. 47. Principe fondamental de celles qui concernent la religion, III. 91. E les seules, avec les loix civiles, reglent les successions & le partage des biens, III. 108 & Juiv. Seules, avec les loix. civiles, décident, dans les monarchies purement électives, dans quels cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfans, ou à d'autres, III. 110. Seules, avec les loix civiles, reglent les successions des bâtards, III. 111. Les hommes leur ont sacrifié leur indépendance naturelle: conféquences qui en réfultent, III. 125 & suiv. Reglent seules la succession à la couronne, III. 129. Ce n'est point par ces loix que l'on doit décider ce qui est du droit des gens, III. 135 & Suiv. Celle qui, par quelque circonstance, détruit l'état, doit être changée, III. 137. & suiv. Les loix civiles en dépendent: pourquoi, III; 278.

Loix positives. Leur origine, I. 10 & suiv. Ont moins de force, dans une monarchie, que les loix de l'honneur,

I. 60.

Loix (rípublique). Celles qui établissent le droit de sustrages dans la démocratie, sont sondamentales, I. 17. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement républicain; & premierement de la démocratie, ibid. & suiv. Par qui doivent être saites dans une démocratie, I. 25. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement arithocratique, ibid. & suiv. Qui sont ceux qui les sont, & qui les sont exécuter dans l'aristocratie, I. 25, 26. Avec quelle exactitude elles doivent être maintenues dans une république, I. 39. Modeles de celles qui peuvent maintenir l'égalité dans une démocratie, I. 80, 81. Doivent, dans une arithocratie, être de nature à forcer les nobles de rendre justice au peuple, I. 94, 95. De leur cruauté envers les débiteurs, dans la république, II. 31.

Laix (religion). Quel en cit l'effer principal, I. 7. Quelles sont les principales qui furent faites dans l'objet de la perfection chrétienne, III. 33, 34. Leur rapport avec la religion établie dans chaque pays, considérée dans ses pratiques & en elle-même, III. 46—76. La religion chrétienne veut que les hommes aient les meilleures loix civiles qui sont possibles, III. 47. Celles d'une religion qui n'ont pas seulement le bon pour objet, mais le meilleur

N 2

ou la perfection, doivent être des conseils, & non des préceptes, III. 54, 55. Celles d'une religion, quelle qu'elle foit, doivent s'accorder avec celles de la morale, III. 52 & suiv. Comment la force de la religion doit s'appliquer à la leur, III. 61 & suiv. Il est bien dangereux que les loix civiles ne permettent ce que la religion devroit défendre, quand celle-ci défend ce qu'elle devroit permettre, III. 62, 63. Ne peuvent pas réprimer un peuple dont la religion ne promet que des récompenses, & point de peines, III. 63. Comment corrigent quelquefois les fauil :s religions, III. 63, 64. Comment les loix de la religion ont l'effet des loix civiles, III. 86, 67. Du rapport qu'elles ont avec l'établissement de la religion de chaque pays, & sa police extérieure, III. 76-100. Il faut, dans la religion, des loix d'épargne, III. 88. Comment doivent être dirigées celles d'un état qui tolere plusieurs religions, III. 90, 91. Dans quels cas les loix civiles doivent être faivies loi fqu'elles permettent, plutôt que celles de la religion qui défendent, III. 116. Quand doit-on, à l'égard des mariages, suivre les loix civiles plutôt que celles de la religion? III. 118 & suiv.

Loix ripuaires. Fixoient la majorité à quinze ans, II. 180.

Les rois de la premiere race en ôterent ce qui ne pouvoit s'accorder avec le christianisme, & en l'aissent tout le fonds, III. 160. Le clergé n'y a point mis la main, & elles n'ont point admis de peines corporelles, ibid. Comment cesserent d'etre en usage chez les François, III. 174 of suiv. Se contentoient de la preuve négative; en quoi

consistoit cette preuve, III. 183.

Loix romaines). Histoire, & causes de leurs révolutions, I. 152 & Giv. Celles qui avoient pour objet de maintenir les femmes dans la frugalité, I. 182. La dureté des loix romaines contre les esciaves rendit les esclaves plus à craindre, II. 106 & Suiv. Leur beaute: leur humanité, II. 306. Comment on éludoit celles qui étoient contre l'usure, II 367 & suiv. Mesures qu'elles avoient prises pour prevenir le concubinage, III. 6, 7. - pour la propagation de l'espece, III. 20 & Suiv. - touchant l'exposition des enfans, III. 36 & fuiv. Leur origine & leurs révolutions sur les successions, III. 141-157. De celles qui regardoient les testamens. De la vente que le testateur faisoit de sa famille, à celui qu'il instituoit son héritier, III. 146. Les premieres, ne restreignant pas assez les richesses des femmes laisserent une porte ouverte au luxe, Comment on chercha à y remédier, III. 148 & fuiv. Comment se perdirent dans le domaine des Francs, & se conserverent dans celui des Goths & des Bourguignons, III. 166 & fuiv. Pourquoi, sous la premiere race, le clergé continua de se gouverner par elles, tandis que le reste des Francs se gouvernoit par la loi salique, III. 167. Comment se conserverent dans le domaine des Lombards, III. 171, 172. Comment se perdirent en Espagne, III. 172 & fuiv. Sublitterent dans la Gaule méridionale, quoique proscrites par les rois Wisigoths: pourquei, III, 173 & suiv. Pourquoi, dans les pays de droit écrit, elles ont rélifté aux coutumes, qui, dans les autres provinces, ont fait disparoître les loix barbares, III. 178. Révolutions qu'elles ont effuyées dans les pays de droitécrit, III. 181, 182. Comment réfisterent, dans les pays de droit écrit, à l'ignorance qui fit périr, par-tout ailfeurs, les loix perfonnelles & territoriales, ibid. Pourquoi tomberent dans l'oubli, III. 197 & suiv. Saint Louis les fit traduire: dans quelle vue, III. 246. Motifs de leurs dispositions, touchant les substitutions, III. 271. Quand, & dans quel cas, elles ont commencé à punir le foicide, III. 272 & friv. Celles qui concernoient le vol n'avoient aucune liaifon avec les autres loix civiles, III. 276 & fuiv. Punisfoient par la déportation, ou même par la mort, la négligence, ou l'impéritie des médecins, III. 279. Celles du bas empire font parler les princes comme des rhéteurs, III. 281. Précaution que doivent prendre ceux qui les lifent, III. 288.

Voyez Droit romain, Romains, Rome.

Loix sacrées. Avantages qu'elles procurerent aux plébéiens à Rome, I. 299.

Loix (sobriété). De celles qui ont rapport à la sobriété des peuples, II. 76 & suiv. Regles que l'on doit suivre dans

celles qui concernent l'yvrognerie, II. 75, 77.

Loix fomptuaires. Quelles elles doivent être dans une démocratie, I. 165, 166. — dans une arifocratie, I. 166, 167. Il n'en faut point dans une monarchie, I. 167 & fuio. Dans quels cas font utiles dans une monarchie, I. 170. Regles qu'il faut suivre pour les admettre, ou pour les rejetter, I. 171. Quelles elles étoient chez les Romains, 1. 182 183

Loin (fuicide). De celles contre ceux qui se tuent eux-mê-

me; I 48.

Lix (terrein). Leur rapport avec la nature du terrein, II.

149-185. Ce'lles que l'on fait pour la fureté du peuple
ont moins lieu dans les montagnes qu'ailleurs, II. 150,
151. Se confervent plus aifement dans les isles que dans
le continent; II. 154, 155. Doivent être plus ou moins
multipliées dans un état, suivant la façon dont les peuples
se procurent leur subsissance, II. 157

Lombards. Avoient une loi, enfaveur de la pudeur des femmes esclaves, qui seroit bonne pour tous les gouverne-

mens, II. 102. Quand, & pourquoi firent écrire leurs loix, III. 159. Pourquoi leurs loix perdirent de leur caractere, ibid. Leurs loix reçurent plutôt des additions que des changemens; pourquoi ces additions furent faites, III. 160. Comment le droit romain se conserva dans leur territoire, III. 171. On ajouta plusieurs capitulaires à leurs loix: fuites qu'eut cette opération, III. 177. Leurs loix criminelles étoient faites sur le même plan que les loix ripuaires, III. 183. Suivant leurs loix, quand on s'étoit défendu par un serment, on ne pouvoit plus être fatigué par un combat, III. 185. Porterent l'usage du combat judiciaire en Italie, III. 195. Leurs loix portoient différentes compositions pour les différentes insultes, III. 200. Leurs loix défendaient aux combattans d'avoir, fur eux, des herbes propres pour les enchantemens, III. 203. Loi absurde parmi eux, III. 208. Pourquoi augmenterent, en Italie, les compositions qu'ils avoient apportées de la Germanie, III. 335, 336. Leurs loix font presque toujours fenfées, III. 339.

LOUIS I, dit le débonnaire. Ce qu'il fit de mieux dans tout son regne, I. 233. La fameuse lettre qui lui est adressée par Agobard prouve que la loi salique n'étoit point établie en Bourgogne, III. 168. Etendit le combat judiciaire, des affaires criminelles, aux affaires civiles, III. 195. Permit de choifir; pour se battre en duel, le bâton, ou les armes, III. 200. Son humiliation lui fut caufée par les évêques, & sur-tout par ceux qu'il avoit tirés de la servitude, III. 365. Pourquoi laissa au peuple romain le droit d'élire les papes, IV. 38. Portrait de ce prince. Causes de ses disgraces, IV. 48 & suiv. Son gouvernement comparé avec ceux de Charles Martel, de Pépin, & de Charlemagne. Comment perdit son autorité. IV. 172 & suiv. Perdit la monarchie, & son autorité, principalement par la dissipation de ses domaines, IV. 51 & suiv, Causes des troubles qui suivirent sa mort, IV. 55 & Juiv.

LOUIS VI, dit le gros. Réforme la coutume où étoient les juges de se battre contre ceux qui refusoient de se sou-

mettre à leurs ordonnances, III. 198, 199. Louis VII, dit le jeune. Défendit de se battre pour

moins de cinq fols: III. 199.

Louis IX (faint). Il suffisoit, de son temps, qu'une dette montât à douze deniers, pour que le demandeur &c le défendeur terminassent leur querelle par le combat judiciaire, III. 199. C'est dans la secture de ses établissemens qu'il faut puiser la jurisprudence du combat judiciaire, III. 206. Est le premier qui ait contribué à l'abolition du combat judiciaire, III. 228 & suiv. Etat & variété de la jurisprudence de son tems, ibid. N'a pas pu avoir intention de faire, de ses établissemens, une loi générale pour tout son royaume, III. 243. Comment les établissemens tomberent dans l'oubli, III. 243 & suiv. La datte de son départ pour Tunis prouve que le code que nous avois, sous le nom de ses établissemens, est plein de faustrés, III. 244, 245. Sagesse adroite, avec laquelle il travailla à réformer les abus de la jurisprudence de son tenus, III. 246 & suiv. Fit traduire les loix romaines: dans quelle vue: cette traduction existe encore en manuscrit: il en sit beaucoup usage dans ses établissemens, III. 246, 247. Comment il sut cause qu'il s'établit une jurisprudence universelle dans le royaume, III. 250 & suiv. Ses établissemens sont une des sources de nos contumes de France, III. 261. Les ouvrages des habiles praticiens de son tems sont une des sources des coutumes ce France. III. 263.

LOUIS XIII. Repris en face par le préfident Bellievre, forsque ce prince étoit du nombre des juges du duc de la Valette, I. 136, 137. Motif singulier qu'ille détermina à fouffrir que les negres de ses colonies sussent estaves,

II. 93.

Louis XIV. Le projet de la monarchie universelle, qu'on lui attribue sansiondement, ne peuvoit réusiir sans ruiner l'Europe. ses accions sujets, lui, & sa samille, I. 224, 225 La France sut, vers le milieu de son regne, aupuis haut point de sa grandeur relative, I. 126. Son édit, en faveur des maringes, n'etoit pas suffisant pour savoriler la population, III. 41.

LOYSEAU. Erreur de cet auteur, sur l'origine des justices

seigneuriales, III. 345.

Luques. Combien y durent les magistratures, I. 29.
LUTHER. Pourquoi conserva une hiérarchie dans sa religion; III. 54. Il semble s'être plus conformé à ce que les apôtres ont fait, qu'à ce que J. C. a dit, ibid.

Luxe. Quand les fortunes sont égales dans un état, il n'y a point de luxe; il augmente à proportion de leur inégalité: preuves, I. 162 & su'v. Ses différentes causes, Hid. Comment on en peut calculer les proportions, I. 163, Est en proportion avec la grandeur des villes, ibia. Confond toutes les conditions: comment, I. 164. Incommodités qu'il cause, ibia. Perdit Rome, I. 166. Doit être banni d'une arisocratie, I. 166, 167. Par quel usage on avoit prévenu, dans la Grece, celui des riches, I. 167 Est nécessaire dans une monarchie, I. 169 fait sinir les républiques, ibid. Quelles regles il taut suivre pour l'encourager, ou pour le profitire, I. 171, 172. Peut-il y en avoir en Angleterre? I. 171. — en France? ibid. — à la Chine? Ibid. Siniv. Entraine toujours, après N. 4

lui, l'incontinence publique, I. 182, 183. Quelle est l'époque de son entrée à Rome, I. 183. Vient de la vanité, II. 192. Celui d'Angleterre n'est pas comme celui des autres Etats , II. 223, 224 Sa caufe & fes effets, II. 258. Comment celui des femmes peut être arrêté dans une république, III. 158.

Luxe de la superstition. Doit être réprimé, III. 88 & suiv. Libie. C'est le seul pays, avec ses environs, où une religion qui défend l'usage du cochon puisse être bonne: raisons

physiques, III. 74.

Lycie. Comparée, comme république fédérative, avec la Hoslande: c'est le modele d'une bonne république fédé-

rative, I. 220.

LYCURGUE. Comparé avec M. Pen, I. 65, 66. Les contradictions apparentes, qui se trouvent dans ses loix. prouvent la grandeur de son génie, I. 64, 65, Ses loix ne pouvoient sublifter que dans un petit Etat, 1. 68. Pourquoi voulut que l'on ne choisît les fénateurs que parmi les viellards, I 88. A confondu les loix, les mœurs & les manieres: pourquoi, II. 200 & suiv. Pourquoi avoit ordonné que l'on exerçat les enfans au larcin, III.

Lydiens. Le traitement qu'ils reçurent de Cyrus n'étoit pas conforme aux vraies maximes de la politique, I. 241. Furent les premiers qui trouverent l'art de battre la mon-

noie, II. 326.

LYSANDRE. Fit éprouver aux Athéniens qu'il faut tou. jours mettre de la douceur dans les punitions, I. 147.

M'caffar. Conféquences functes que l'on y tire du dog-me de l'immortalité de l'ame, III. 68.

MACHIAVEL. Veut que le peuple, dans une république, juge les crimes de lese-majelté: inconvéniens de cette opinion, I. 133 & suiv. Source de la plupare de ses erreurs, III. 289.

Machiavé if me. C'est aux lettres de change que l'on en doit l'abolissement, II. 311

Machines. Celles dont l'objet est d'abréger l'art ne sont pas toulours utiles, III. 14, 15.

Macute. Ce que c'est que cette monnoie chez les Africains,

II. 336.

Magie. Ce crime doit être puni avec beaucoup de circonfpection: exemples d'injustices commises sous ce prétexte, II. 11 & fair. Il feroit aise de prouver que ce crime n'exitte point, II. 13.

Magistrat de police. C'est sa faute si ceux qui relevent de lui

tombent dans des excès, III. 139.

Magi-

Magifirat unique. Dans quel gouvernement il peut y en

avoir, I. 139, 140.

Magistrats. Par qui doivent être nommées dans la démocratie, I. 19. Comment élus à Athenes: on les examinois avant & après leur magistrature, I. 23. Quelles doivent être, dans une république, la proportion de leur puissance, & la durée de leurs charges, I. 28. Jusqu'à quel point les citoyens leur doivent être subordonnes dans une dé. mocratie, I. 89. Ne doivent recevoir aucun présent, I. 117. Ne doivent jamais être dépositaires des trois pouvoirs à la fois, I, 260, 261. Ne sont point propres à gouverner une armée: exception pour la Hollande, I. 275 & suiv. Sont plus formidables aux calomniateurs que le prince, II. 36. Le respect & la considération sont leur unique récompense, II. 64. Leur fortune & leur récompense, en France, II. 247 & suiv. Les mariages doivent-ils dépendre de leur consentement? III. 7.

Magistratures. Comment & à qui se donnoient à Athenes. 1. 22, 23. Comment Solon en éloigna ceux qui en étoient indignes, sans gêner les suffrages, ibid. Ceux qui avoiens des enfans y parvenoient plus facilement, à Rome, que

ceux qui n'en avoient point, III. 26 & suiv.

Voyez Magistrats.

MAHOMET. La loi, par laquelle il défend de boire du vin, est une loi de climat, II. 76. Coucha avec sa femme, lorfqu'elle n'avoit que huit ans, II. 116. Veut que l'égalité foit entière, à tous égards, entre les quatre femmes qu'il permet, II. 122. Comment rendit les Arabes conquérans, II. 301. A confondu l'usure avec l'intérêt: maux que produit cette erreur dans les pays foumis à fa loi, II. 366. Sa doctrine sur la spéculation, & le penchant que sa religion inspire pour la spéculation, sont funestes à la société, III. 58, 59. Source & effet de fa prédestination, III. 61. C'est par le secours de la religion qu'il réprima les injures & les injustices des Arabes, III. 65, 66. Dans tour autre pays que le fien, il n'auroit pas fait un précepte des fréquentes lotions, III. 75. L'inquifition met sa religion de pair avec la religion chrétienne, III. 95.

Mahométans. Furent redevables de l'étrange facilité de leurs conquêtes aux tribus que les empereurs levoient fur leurs peuples, II. 58 Sont maîtres de la vie, & même de ce qu'on appelle la vertu ou l'honneur de leurs femmes esclaves: c'est un abus de l'esclavage, contraire à l'espriz de l'esclavage meme, II. 101. Sont jaloux par principe de religion, II. 129. 130. Il y a, chez eux, plusieurs ordres de femmes legitimes III. 4. Leur religion est favorable à la propagation, III. 34. Pourquoi font con-

templatifs, III. 58. Raison singuliere qui leur fait détester les Indiens, III. 71. Motifs qui les attachent à leur religion, III. 78, 79. Pourquoi Gengis-kan, approuvant leurs dogmes, méprisa si fort leurs mosquées, III. 81. Sont les seuls orientaux intolérans en fait de religion,

III. 99.

Mahométisme. Maxime funeste de cette religion, I. 109. Pourquoi a trouvé tant de facilité à s'établir en Afie, & si peu en Europe, II. 117. Le despotisme lui convient mieux, que le gouvernement modéré, III. 49 & suiv. Maux qu'il cause comparés avec les biens que cause le christianisme, III. 49, 50. Il semble que le climat lui a prescrit des bornes, III. 75.

Mainmortables. Comment les terres, de libres, sont deve-

nues mainmortables, III. 308.

Mainmor: e. Voyez Clergé. Monasteres.

Majorats, Pernicieux dans une aristocratie, I. 96.

Majorité. Doit être plus avancée dans les climats chauds, & dans les états despotiques, qu'ailleurs, I. 112. A quel age les Germains & leurs rois étoient majeurs, II. 179. & suiv. S'acquéroit, chez les Germains, par les armes, II. ibid. & sniv. & 181. C'est la vertu qui faisoit la majorité chez les Goths, II. 180. Etoit fixée, par la loi des Ripuaires, à quinze ans, ilid. - & chez les Bourguignons, ibid. L'âge où elle étoit acquife chez les Francs

a varié, itid.

Maires du palais. Leur autorité, & leur perpétuité commença à s'établir fous Clotaire, IV. 4, 5. De maires du roi, ils devinrent maires du royaume: le roi les choisissoit d'abord; la nation les choisit. On eut plus de confiance dans une autorité qui mouroit avec la personne, que dans celle qui étoit héréditaire. Tel est le progrès de leur grandeur, IV. 11 & Suiv. C'est dans les mœurs des Germains qu'il faut chercher la raison de leur autorité. & de la foiblesse du roi, IV. 14 & suiv. Comment parvinrent au commandement des armées, IV. 15 6 faiv. Epoque de leur grandeur; IV. 18 & suiv. Il étoit de leur intérêt de laisser les grands offices de la couronne inamovibles, comme ils les avoient trouvés, IV. 19 & suiv. La royauté & la mairerle furent confondues à l'avénement de Pepin à la couronne, IV. 40 & suiv.

Mal vén'rien. D'où il nous est venu: comment on auroit

dû en arrêter la communication, II 79.

Malabar. Motifs de la loi qui y permet à une seule femme d'avoir plusieurs maris, II. 120.

Malais. Causes de la fureur de ceux qui, chez eux, sont

coupables d'un homicide, III. 67.

Maldives. Excellente coutume pratiquée dans ces isles, IL 41.

41. L'égalité doit être entiere entre les trois femmes qu'on y peut épouser, II. 122. On y marie les filles à dix & onze ans, pour ne pas leur laiffer endurer nécessits d'hommes, II. 127. On y peut reprendre une femme qu'on a répudiée: cette loi n'est pas sensée, II. 131, 132. Les mariages entre parens au quatrieme dégré y font prohibés: on n'y tient cette loi que de la Nature, III. 122.

Maltôte. C'est un art qui ne se montre que quand les hommes commencent à jouir de la félicité des autres arts, III. 309. Cet art n'entre point dans les idées d'un peu-

ple simple, III. 315. nombre d'esclaves est dangereux dans un état despotique, II. 104.

Mandarins chinois. Leurs brigardages, I. 212.

Manieres. Gouvernent les hommes concurremment avec le climat, la religion, les loix, &c. De-là naît l'esprit général d'une nation, II. 189. Gouvernen: les Chinois, ibid. Changent chez un peuple, à mesure qu'il est sociable, II. 191. Celles d'un étit despotique ne doivent jamais être changées : pourquoi II. 195, 196. Différence qu'il y a entre les mœurs & les manieres, II. 200. Comment celles d'une nation peuvent être formées par les loix, II. 212 & suiv. Cas où les loix en dépendent, II. 215. & fuiv.

MANLIUS. Moyens qu'il employoit, pour réusir dans

fes deffeins ambitieux, II. 32.

Mansus. Ce que signifie ce mot dans le langage des capitulaires, III. 314

MANUEL COMNENE. Injustices commises sous son regne, sous prétexte de magie, II. 11.

Manufactures. Sont nécessaires dans nos gouvernemens: doit - on chercher à en simplifier les machines? III. 14, 15, & Suiv.

MARC ANTONIN. Sénatus-confulte qu'il fit pronon-

cer, touchant les mariages, III. 119, 120.

Marchands. Il est bon, dans les gouvernemens despotiques, qu'ils aient une sauvegarde personnelle, II 52. Leurs fonctions & leur utilité dans un état modéré, II. 56. Ne doivent point être génés par les difficultés des fermiers, II. 241. Les Romains les rangeoient dans le

classe des plus vils habitans, II. 298, 299.

Marchandises. Les impots que l'on met sur les marchandifes font les plus commodes & les moins onéreux. II. 48. Ne doivent point être confisquées, même en tems de guerre, si ce n'est par représailles : bonne politique des Anglois; mauvaise politique des Espagnols sur cette matiere, II. 241, 242. En peut on fixer le prix? II. N 6

334. Comment on en fixe le prix dans la variation des richesses de signe, ibid. & suiv. Leur quantité croît par

une augmentation de commerce, II. 338.

MARCULPHE. La formule qu'il rapporte, & qui traite d'impie la coutume qui prive les filles de la fuccession de leurs peres, est-elle juste? III. 108 & fuiv. Appelle antrustions du roi ce que nous appellons ses vassaux., III. 223.

Mariage. Pourquoi celui du plus proche parent avec l'héritiere est ordonné chez quelques peuples, I. 80. Il étoit permis, à Athenes, d'épouser sa sœur confanguine, & non pas sa sœur utérine esprit de cetre loi, ibid. A Lacédémone, il étoit permis d'épouser sa sœur utérine, & non pas sa sœur consanguine, I. 81. A Alexandrie, on pouvoit épouser sa sœur, soit consanguine, foit utérine, ibid. Comment se faisoit chez les Samnites, ihid. Utilité des mariages entre le peuple vainqueur & le peuple vaincu, I. 247, Le mariage des peuples qui ne cultivent pas les terres n'est point indissoluble; on y a plusieurs femmes à la fois; ou personne n'a de femmes, & tous les hommes usent de tontes, II. 161. A été établi par la nécessité qu'il y a de trouver un pere aux enfans, pour les nourrir & les élever, III. 2. Est-il juste que les mariages des enfans dépendent des peres? III. 7, 8. Etoient réglés à Lacédémone par les seuls magistrats, ibid. La liberté des enfans, à l'égard des mariages, doit être plus gênée dans les pays où le monachisme est établi, qu'ailleurs, III. 8, 9. Les filles y font plus portées que les garçons: pourquoi, III. 9. Motifs qui y déterminent, ibid. Détail des loix romaines fur cette matiere, III. 21-35. Etoit défendu, à Rome, entre gens trop agés pour faire des enfans, III. 28. Mariages étoient défendus, à Rome entre gens de condition trop inégale : quand ont commencé d'y être tolérés: d'où vient notre fatale liberté à cet égard, III. 29 & suiv. Plus les mariages sont rares dans un état, plus il y a d'adulteres, III. 35. Il est contre la Nature de permettre aux filles de se choisir un mari à fept ans, III 105. Il est injuste, contraire au bien public & à l'intérêt particulier, d'interdire le mariage aux femmes, dont les maris font absens depuis longtems. & dont elles n'ont point eu de nouvelles , III. 114, 115. Dans quels cas il faut suivre, à l'égard des mariages, les loix de la religion, & dans quels cas il faut suivre les loix civiles, III. 118. & suiv. Dans quels cas les mariages entre parens doivent se régler par les loix de la Nature; dans quels cas ils doivent se régler par les loix civiles. III. 120 & suiv. Les idées de religion en

font contracter d'incestueux à certains peuples, III. 1224 123. Le principe qui le fait défendre entre les peres & les enfans, les freres & les fœurs, fert à découvrir à quel dégré la loi naturelle le défend . III. 123 & niv. Est permis ou défendu, par la loi civile. dans les différens pays, felon qu'ils paroissent conformes ou contraires à la loi de Nature, III. 124 & suiv. Pourquoi permis entre le beaufere & la belle sœur, chez des peuples, & défendu chez d'autres, III. 125, 126. Doitil être interdit à une femme qui a pris l'habit de religieuse sans s'être consacrée? III 283. Toutes les fois qu'on parle du mariage, doit-on parler de la révélation? D. 131, 132.

Marine. Pourquoi celles des Anglois est supérieure à celle des autres nations, II. 220. Du génie des Romains

pour la marine. II. 297.

Maris. Comment on les nommoit autrefois, III. 10, 11. MARIUS. Coup mortel qu'il porta à la république, I. 303, 304.

Maroc. Cause des guerres civiles qui affligent ce royaume

à chaque vacance du trone, I. 108, 109.

Marce (le roi de). A dans son serrail des semmes de tou-

tes couleurs. Le malheureux! II. 121.

Marseille. Pourquoi cette république n'éprouva jamais les passages de l'abbaissement à la grandeur, I. 192. Quel étoit l'objet du gouvernement de cette république, I. 257. Quelle forte de commerce on y faifoit, II. 230. 231. Ce qui détermina cette ville au commerce: c'est le commerce qui fut la fource de toutes ses vertus, II. 233, 234. Son commerce, ses richesses, source de ses richesses: étoit rivale de Carthage, II. 293, 294. Pourquoi si constamment fidelle aux Romains, ibid. La ruine de Carthage & de Corinthe augmenta sa gloire, ibid.

Martyr. Ce mot, dans l'esprit des magistrats japonois, signifioit rébele; c'est ce qui a rendu la religion chrétienne

odieuse au Japon, III. 98.

Matelots. Les obligations civiles qu'ils contractent, dans les navires, entr'eux, doivent-elles être regardées comme nulles? III. 140.

Maures. Comment trafiquent avec les negres, II. 321.

MAURICE, empereur. Outra la clémence, I. 161. Injustice faite sous son regne, sous prétexte de magie, II. 11, 12.

MAXIMIN. Sa cruauté étoit mal entendue, I. 154.

Méaco. Est une ville sainte au Japon, qui entretient toujours le commerce dans cet empire, malgré les fureurs de la guerre, III. 64, 65. NT Mesa. Mecque. Gengis-kan en trouvoit le pélerinage absurde . 111. 81.

M'dailles fourées. Ce que c'est, II. 357.

Médecins. Pourquoi étoient punis de mort, à Rome , pour négligence ou pour impéritie, & ne le foat pas parmi nous, III. 279.

Mendians. Pourquoi ont beaucoup d'enfans : pourquoi se multiplient dans les pays riches ou superstitieux,

III. 10.

Mensonges. Ceux qui se sont au Japon, devant les magistrats, font punis de mort. Cette loi est elle bonne? I. 148.

Mer antiochide. Ce que l'on appelloit ainfi, II. 277.

Mer caspienne. Pourquoi les anciens se sont si fort obstinés à croire que c'étoit une partie de l'océan, II. 278.

Mer des Indes. Sa découverte, II. 262.

Mer ronge. Les Egyptiens en abandonnoient le commerce à tous les petits peuples qui y avoient des ports, II 262. Quand, & comment on en fit la découverte, IL 276, 277; 283, 284.

Mer sélencide. Ce que l'on appelloit ains, II. 277. MERCATOR (ISIDORE). Sa collection de carons,

III, 176.

Meres. Il est contre Nature qu'eiles puissent être accusées d'adultere par leurs enfans, III. 106. Pourquoi une mere ne peut pas épouler son fils; III. 120. Dans l'ancienne Rome, ne succédoient point à leurs enfans, & leurs enfans ne leur succédoient point: quand, & pourquoi cette disposition fut abolie, III. 142; 156.

Méror ingiens. Leur chûte du trône ne fut point une révo-

lution, IV. 41 & suiv. Mesures. Est-il nécessaire de les rendre uniformes dans toutes les provinces du royaume? III. 289.

Métal. C'est la matiere la plus propre pour la monnoie,

II. 325.

METELLUS NUMIDICUS. Regardoir les femmes

comme un mal nécessaire, III. 21.

Métempsycose. Ce dogme est utile ou funeste, quelquefois l'un & l'autre en même-tems, seivant qu'il est dirigé, III. 70. Eft utile aux Indes: raifone physiques, III 73.

Métier. Les enfans, à qui leur pere n'en a point donné pour gagner leur vie, font-ils obligés, par le droit naturel, de le nourrir quand il est tombé dans l'indigence? III. 107.

METIUS SUFFETTUS. Supplice auquel il fut con-

damné, I. 152.

Métropoles. Comment doivent commercer entr'elles, & avec les colonies, II. 314 & sulv. Messra Mentres. Punition de ceux qui étoient involontaires chez les Germains, III. 341.

Mexicains. Biens qui pouvoient leur revenir d'avoir été conquis par les Espagnols: maux qu'ils en ont reçus, I. 235.

Mixique. On ne pouvoit pas, sous peine de la vie, y reprendre une semme qu'on avoit répudiée : cette loi est plus sensée que celle des Maidives, II. 132. Ce n'est point une absurdité de dire que la religion des Espagnols est bonne pour leur pays, & n'est pas bonne pour le

Mexique, III. 72, 73.

Midi. Raifons phyliques des passions & de la foiblesse du corps des peuples du midi, II.65 & suiv. Contradictions dans les caractères de certains peuples du midi, II.70 & suiv. Il y a, dans les pays du midi, une inégalité entre les deux sexes : conséquences tirées de cette vérité touchant la liberté qu'on y doit accorder aux semnies, II. 116 & suiv. Ce qui rend son commerce nésessaire avec le nord, II.255, 256. Pourquoi le catholicisine s'y els maintenu contre le protestantisme, plusôt que dans le nord, III.52, 53.

Milice. Il y en avoit de trois fortes dans les commencemens

de la monarchie, III. 328, 329.

Militaire (genvernement). Les empereurs qui l'avoient établi, sentant qu'il ne leur étoit pas moins sunesse qu'aux sujets, chercherent à le tempérer, I. 154.

Militaires. Leur tortune & leurs récompenses en France II.

247 & Suiv.

Militaires (emplois). Doivent-ils être mis sur la même tête que les emplois civils? I. 120 & faic. Mine de pierres précienses, Pourquoi fermée à la Chine,

auffi-tôt que trouvée, I. 172.

Mines. Prohient davantage travaillées par des esclaves, que par des hommes libres, II. 97, 98. Y en avoit-il en Éspagne autant qu'Aristote le dit? II. 291. Quand celles d'or & d'argent sont trop abondantes, elles appauvrissent la puissance qui les travaille: preuves, par le calcul du produit decelles de l'Amérique, II. 317 & suiv. Celles d'Allemagne & de Hongrie sont utiles, parce qu'elles ne sont pas abondantes, II. 321.

Miniar s. Nom donné aux Argonautes, & à la ville d'Orco-

mène, II. 269.

Miniferce. Sont plus rompus aux affaires dans une monarchie, que dans un état despotique, I, 52. Ne doivenz point être juges dans une monarchie, I, 139. Sont coupables de lese-majesté au premier chef, quand ils corrompent le principe de la monarchie, pour le tourner au despotisme, I, 196. Quand divent entreprendre la Guerre, I, 229. Ceux qui conscillent mal leur maître doivent être recherchés & punis, I. 270. Est-ce un crime de lese-majesté, que d'attenter contr'eux? II. 15, 16. Portrait, conduire & bévues de ceux qui sont malhabiles, II. 37. Leur nonchalance, en Asie, est avantageus eux peuples: la petitesse de leurs vues, en Europe, est cause de la rigueur des tributs que l'on y paye. II. 37, 58. Qui sont ceux que l'on a la solie, parmi nous, de regarder comme grands, ibid. Le respect & la considération sont leur récompense, II. 64. Pourquoi ceux d'Angleterre sont plus honnêtes gens que ceux des autres nations, II. 220.

Minorité. Pourquoi si longue à Rome : devroit-elle l'être

autant parmi nous? I. 90.

MINOS. Ses loix ne pouvoient subsister que dans un pe-

tit Etat, I. Ses succès, sa puissance, I. 157.

Missi dominici. Quand, & pourquoi on cessa de les envoyer dans les provinces, III. 176. On n'appelleit point, devant eux, des jugemens rendus dans la cour du comte: différence de ces deux jurisdictions, III. 222. Renvoyoient au jugement du roi les grands qu'ils prévoyoient ne pouvoir pas réduire à la raison, III. 223. Epoque de leur extinction, III. 242.

Missionnaires. Causes de leurs erreurs touchant le gouvernement de la Chine, I. 212. Leurs disputes entr'eux dégoûtent les peuples, chez qui ils prêchent, d'une religion dont ceux qui la proposent ne conviennent pas,

III. 100.

MITHRIDATE. Regardé comme le libérateur de l'Afie, I. 309. Profitoit de la disposition des esprits, pour
reprocher aux Romains, dans ses harangues, les formalités de leur justice, II. 187. Source de sa grandeur, de
fes forces & de sa chûte, II. 295 & saive.

Mobilier. Les effets mobiliers appartenoient à tout l'univers,

JI. 250.

Modération. De quel tems on parle, quand on dit que les Romains étoient le peuple qui aimoit le plus la modération dans les peines, I. 153. Est une vertu bien rare, III. 255. C'est de cette vertu que doit principalement être animé un législateur, III. 264.

Modération dans le gouvernement. Combien il y en a de fortes : est l'ame du gouvernement aristocatique, I. 43.

En quoi consiste dans une aristocratie, I. 91.

Modes. Sont fort utiles au commerce d'une nation, II. 192.

Tirent leur source de la vanité, II. 192, 193.

Maurs. Doivent, dans une monarchie, avoir une certaine franchife, I. 55, 56. Par combien de causes elles se corrompent, I. 148. Quels sont les crimes qui les choquent: comment doivent être punis, II. 2. Peuvent mettre un peu-

peu de liberté dans les états despotiques, 17. 39, 40% Raifons physiques de leur immutabilité en orient , II. 71. Sont différentes, suivant les différens besoins, dans les différens climats, II. 77, 78. C'est elles, plutôt que les loix, qui gouvernent les peuples chez qui le partage des terres n'a pas lieu, II. 160. Gouvernent les hommes concurremment avec le climat, la religion, les loix, &c. de-là naît l'esprit général d'une nation, II. 189. Donnoient le ton à Lacédémone, ibid. On ne doit point changer celles d'un état despotique, II. 195, 196. Différence entre leurs effets & ceux des loix, ibid. Maniere de changer celles d'une nation, II. 197, 198 & Suiv. Ce que c'est que les mœurs des nations. II. 200 & suiv. Différence entre les mœurs & les loix, ibid. Différence entre les mœurs & les manieres ibi . Combien elles influent fur les loix, II. 208 & suiv. Comment celles d'une nation peuvent être formées par les loix, II. 212 & suiv. Le commerce les adoucit & les corrompt, II. 227. Pour les conserver, il ne faut pas renverser la Nature, de laquelle elles tirent leur origine, III. 106. La pureté des mœurs, que les parens doivent inspirer à leurs enfans, est la source de la prohibition des mariages entre proches, III. 120 & suiv. Cas où les loix en dépendent, III. 124 & suiv. De celles qui étoient relatives aux combats, III. 203 & fuiv. Description de celles de la France, lors de la réformation des coutumes, III. 264, 265.

Mogol. Comment il s'assure la couronne, I. 108. Ne reçoit aucune requête, si elle n'est accompignée d'un préfent, I. 116. Comment la fraude est punie dans ses Etats,

II. 53.

Meines. Sont attachés à leur ordre par l'endroit qui le leur rend insupportable, I. 74. Cause de la dureté de leur caractère, I. 142. L'institut de quelques-uns est ridicule, si le poisson est comme on le croit, utile à la génération, III. 12. Sont une nation paresseule, & qui entretenoit, en. Angleterre, la paresse des autres : chasses d'Angleterre par Henri VIII, III. 44, 45. C'est eux qui ont formé l'inquisition, III. 116. Maximes injustes qu'ils y ont introduites, III. 117. N'ont fait que copier, pour l'inquisition contre les Juisf, les loix faires autresois par les évéques, pour les Wisigoths, III. 161. La charité de ceux d'autresois leur faisoir racheter des captifs, III. 307. Ne cesse de louer la dévotion de Pépin, à cause des libéralités que sa politique lui sit faire aux églises, IV. 26.

Moïse. On auroit dû, pour arrêter la communication du mal vénérien, prendre pour modele les loix de Moïse fur la lepre, II. So. Le caractere des Juis l'a souvent forcé, dans ses loix, de se relâcher de la loi naturelle, II. 109. Avoit réglé qu'aucun Hébreu de pourroit être esclave que six ans: cette loi étoit fort sage; pourquoi, II. 112. Comment veut que ceux des Juiss qui avoient plusieurs semmes les traitassent, II. 122, 123. Réflexion, qui est l'éponge de toutes les dissicultés que l'on peut opposer à ses loix, II. 128. Sagesse de ses loix au sujet des asyles. III. 82, 83. Pourquoi a permis le mariage entre le beaufrere & la bellesœur, III. 125.

Moloffes. Se tromperent dans le choix des moyens qu'ils employerent pour tempérer le pouvoir monarchique, I.

280

Monachi, me. Ravages qu'il fait dans les pays où il est trop multiplié: possquoi il est plus multiplié dans les pays chauds qu'ailleurs: c'est dans ces pays qu'on en devroit plus arrêter les progrès, II 74. Doit, dans les pays où il est établi, gêner la liberté des enfans sur le mariage.

III. 8. Voyez Mo'nes.

Monarchie. Quelles sont les loix qui en dérivent, I. 30 6 suiv. Ce que c'est, & ce qui en constitue la nature, ibid. Quelle en est la maxime fondamentale, ibid. & suiv. Les justices seigneuriales & ecclésiastiques y sont nécessaires. ibid. Ce qui, outre les pouvoirs intermédiaires, est essentiel à sa constitution, I. 33, 34. Quel en est le principe, I. 38, 46, 47. Peut se soutenir sans beaucoup de probité, ibid. La vertu n'est point le principe de ce gouvernement, I. 43 & fuiv. Comment elle subliste, ibid. Les crimes publics y sont plus privés que dans une république, I. 44. Comment on y supplée à la vertu, I.46. L'ambition y est fort utile: pourquoi, I. 47. Illusion qui y est utile, & à laquelle on doit se prêter, ibid. Pourquoi les mœurs n'y font jamais si pures que dans une république, I.56. Les mœurs y doivent avoir une certaine franchise, ibid. Dans quel sens on y fait cas de la vérité, I. 57. La politesse y est-essentielle, ibid. L'honneur y dirige toutes les façons de penser, & toutes les actions, I. 58, 59. L'obéiffance zu souverain y est prescrite par les loix de toute espece: l'honneur y met des bornes, I. 59. L'éducation y doit être conforme aux regles de l'honneur, I. 60. Comment les loix y font relatives au gouvernement, I. 97 & surv. Les tributs y doivent être levés de façon que l'exaction ne foit point onéreuse au peu. ple , I. 99. Les affaires y doivent-elles être exécutées promptement? ibid. Ses avantages sur l'état républicain, ibid .- fur le despotisme, I. 100. Son excellence, ibid. & suiv. La sureté du prince y est attachée, dans les secousses, à l'incorruptibilité des différens ordres de l'Etat, I. ibid. & fair. Comparée avec le despotisme, ibid.

ibid. & suiv. Le prince y retient plus de pouvoir qu'il n'en communique à ses officiers, I. 114 & fuiv. Y doiton souffrir que les citoyens refusent les emplois publics? I. 119. Les emplois militaires n'y doivent pas être reunis avec les civils, I. 120 & sviv. La vénalité des char. ges y est utile, I. 122, 123. Il n'y faut point de cen-feurs, I. 123 & faiv. Les loix y font nécessairement multipliées, I. 125 & faiv. Caufes de la multiplicité & de la variation des jugemens qui s'y rendent, ibi:. Les formalités de justice y sont nécessaires, I. 129 & suiva Comment s'y forment les jugemens, I. 132. Les minif-tres ne doivent point y êrre juges, I. 139. La clémence y est plus nécessaire qu'ailleurs, I. 160 & seiv. Il n'y faut point de loix somptuaires: dans quel cas elles y sont utiles, I. 167 & sniv. Finit par la pauvreté, I. 169. Pourquoi les femmes y ont peu de retenue, I. 175, 176. N'a pas la bonté des mœuts pour principe, I. 182. Les dots des femmes y doivent être confidérables, I. 183. La communauté de biens entre mari & femme y est utile, ibid. & fu . Les gains nupriaux des femmes y font inutiles, I. 184 Ce qui fair sa gioire & sa sureté, I. 193. Caufes de la corruption de son principe, I. 194. & fair. Danger de la corruption de son principe. I. 197. Ne peut sublister dans un état composé d'une seule ville, I. 207. Propriétés distinctives de ce gouvernement, ibid. & Suiv. Moyen unique, mais funeste, pour la conserver, quand elle est trop étendue, I. 208. Esprit de ce gouvernement, I. 218. Comment elle pourvoit à sa sureté, I. 222. Quand doit faire des conquêtes; comment doit se conduire avec les peuples conquis & ceux de l'ancien domaine. Beau tableau d'une monarchie conquérante, I. 239. Précautions qu'elle doit prendre pour en conferver une autre qu'elle a conquise, I 240. Conduite qu'elle doit tenir vis-à-vis d'un grand Etat qu'elle a conquis, L. 250. Objet principal de ce gouvernement, I. 257. Tableau raccourci de celles que nous connoifions, I. 277, 278. Pourquoi les anciens n'avoient pas une idée claire de ce gouvernement, I. 278 & suiv. Le premier plan de celles que nous connoissons fut formé par les barbares qui conquirent l'Empire romain, I. 279 & fuiv. Ce que les Grees appelloient ainfi, dans les temps héroiques, I. 281 & suit. Celles des tems héroiques des Grecs comparées avec celles que nous connoissons aujourd'hui, ibid. Quelle étoit la nature de celle de Rome, sous ses rois, I. 283 & suiv. Pourquoi peut apporter plus de modération qu'une république, dans le gouvernement des peuples conquis, I. 307. Les écrits satyriques ne doivent pas y être punis séverement: ils y ont leur utilité, II. 22, 23. Me-

fures que l'on doit y garder dans les loix qui concernent la révélation des conspirations, II. 26. Des choses qui y attaquent la liberté, II. 33 & suiv. Il ne doit point y avoir d'espions, II. 34,35. Comment doit être gouver-née, II. 36 & fuir. En quoi y consiste la sélicité des peuples, ibid. Quel est le point de persection dans le gouvernement monarchique, II. 36, 37. Le prince y doit être accessible, II. 37, 38. Tous les sujets d'un état monarchique doivent avoir la liberté d'en fortir, II.41,42. Tributs qu'on y doit lever sur les peuples que l'on a rendus esclaves de la glebe, II. 45. On peut y augmenter les tributs, II. 55. Quel impôt y est le plus naturel, II. 55, 56. Tout est perdu, quand la profession des traitans y est honorée, II. 63. Il n'y faut point d'esclaves, II. 88 Quand il y a des esclaves, la pudeur des femmes eschaves doit être à couvert de l'incontinence de leurs maîtres, II. 102. Le grand nombre d'esclaves y est dangereux, II. 103. Il est moins dangereux d'y armer les esclaves, que dans une république, II. 104. S'établit plus facilement dans les pays fertiles qu'ailleurs, II. 149 & suiv. - dans les plaines, II. 150, 151. S'unit naturellement avec la liberté des femmes, II. 200. S'allie très-facilement avec la religion chrétienne, II. 204. Le commerce de luxe y convient mieux que celui d'économie, II. 231 & seiv. Il n'y faut point de banque : les particuliers n'y peuvent avoir de trésors, II. 238. On n'y doit point établir de ports francs, II. 239. Il n'est pas utile au monarque que la noblesse y puisse faire le commerce, II. 246 & suiv. Comment doit acquitter ses dettes, II. 364. Les bâtards y doivent être moins odieux que dans une république, III. 6. Deux fophismes ont toujours perdu, & perdront toujours toutes les monarchies. Quels sont ces sophismes, III. 10, 11. S'accommode mieux de la religion catholique, que de la protestante, III. 52. Le pontificat y doit être féparé de l'empire, III. 89,90 L'inquifition n'y peut faire autre chose que des délateurs & des traîtres, III. 116, 117. L'ordre de succession à la couronne y doit être fixé, III. 129. On y doit encourager les mariages, & par les richesses que les femmes peuvent donner, & par l'espérance des successions qu'elles peuvent procurer, III. 156, 157. On y doit punir ceux qui prennent parti dans les fédicions, III. 266, 267.

Monarchie élettive. Doit être soutenue par un corps aristocratique, 286, 287. C'est aux loix politiques & civiles à y décider dans quels cas la raison veut que la couronne soit désérée aux ensans, ou à d'autres, III. 110.

Monarque. Comment doit gouverner. Quelle doit être la regle de ses volontés, I. 29; 38. Ce qui arrête le mo-

marque qui marche au despotisme, I. 32. L'honneur met des bornes à sa puissance, I. 51, 52. Son pouvoir, dans le fonds, est le même que celui du despote, ibid. Est plus heureux qu'un despote, I. 102. Ne doit ré--compenser ses sujets qu'en honneurs qui conduisent à la fortune, I. 118. Ne peut être juge des crimes de ses su-jets: pourquoi, I. 135 & saiv. Quand il enfreint les loix, il travaille pour les séducteurs contre lui-même, I. 138. Combien la clémence lui est utile, I. 160, 161. Ce qu'il doit éviter pour gouverner fagement & heureu-fement, I. 195 & juiv. En quoi consiste sa puissance, & ce qu'il doit faire pour la conserver, I. 224. Il faut un monarque dans un état vraiment libre, I. 267. Comment, dans un état libre, il doit prendre part à la puisfance légiflative, I. 272, 273. Les anciens n'ont imaginé que de faux moyens pour tempérer son pouvoir, I. 280. Quelle est sa vraie fonction, I. 282. Il a toujours plus l'esprit de probité, que les commissaires qu'il nom-me pour juger ses sujets, II. 33. Bonheur des bons monarques: pour l'être, ils n'ont qu'à laisser les loix dans leur force, II. 34. On ne s'en prend jamais à lui des calamités publiques; on les impute aux gens corrompus qui l'obsedent, II. 35. Comment doit manier sa puissance, II. 36, 37. Doit encourager, & les loix doivent menacer, II. 37. Doit être accessible, ibid. Ses mœurs: description admirable de la conduite qu'il doit tenir avec fes fujets, II. 37,38. Egards qu'il doit à fes fujets, II. 38, 39.

Monafieres. Comment entretenoient la paresse en Angleterre: leur destruction y a contribué à établir l'esprit de commerce & d'industrie, III. 45. Ceux qui vendent leurs fonds à vie, ou qui sont des emprunts à vie jouent contre le peuple, mais tiennent la banque contre lui: le moindre bon sens fait voir que cela ne doit pas être per-

mis, III. 87.

Monde. Ses loix font néceffairement invariables, I. 2. Monde physique. Mieux gouverné que le monde intelligent:

pourquoi, I. 5.

MONLUC (JEAN DE). Auteur du registre Olim. III.

Monnoie. Est, comme les figures de géométrie, un figne certain que le pays où l'on en trouve est habité par un peuple policé, II. 162. Loix civiles, des peuples qui ne la connoissent point, II. 163. Est la fource de presque toutes les loix civiles, parce qu'elle est la fource des injustices qui viennent de la ruse, ibid. Est la destrustrice de la liberté, II. 164. Raison de son usage, III. 324. És sinus. Dans quel cas est nécessaire, III. 324. Quelle Quelle Quelle que la cas est nécessaire, III. 324. Quelle que la cas est nécessaire.

Quelle en doit être la nature & la forme, III. 325 & fuiv. Les Lydiens sont les premiers qui aient trouvé l'art de la battre, III. 325, 326. Quelle étoit originairement celle des Athéniens, des Romains: ses inconvéniens, ibid. Dans quel rapport elle doit être pour la prospérité de l'Etat, avec les choses qu'elle représente, III. 327, 228. Etoit autrefois représentée, en Angleterre, par tous les biens d'un Anglois, III. 328, 329. Chez les Germains, elle devenoit bétail, marchandise ou denrée; & ces choses, devenoient monnoie, ibid. Est un figne des choses, & un figne de la monnoie même, ibid. Combien il y en a de fortes, III. 329, 330. Augmenta chez les nations policées, & diminua chez les nations barbares, III. 332. Il feroit utile qu'elle fût rare, III. 333. C'est en raison de sa quantité, que le prix de l'u-sure diminue, ibid. Comment, dans sa variation, le prix des choses se fixe, III. 334 & suiv. Les Africains en ont une, sans en avoir aucune, III. 336, 337. Preuves, par calcul, qu'il est dangereux à un état de hausser ou baisser la monnoie, III 348 & suiv. Quand les Romains firent des changemens à la leur, pendant les guerres puniques, ce fut un coup de sagesse qui ne doit point être imité parmi nous, III. 353 & sniv. A haussé ou baissé à Rome, à mesure que l'or & l'argent y font devenus plus ou moins communs, III.355 & suiv. Epoque & progression de l'altération qu'elle éprouva sous les empereurs romains, III. 337. & suiv. Le change empêchequ'on ne la puisse altérer jusqu'à un certain point, ·III, 357, 358.

Menneie idéale. Ce que c'est, III. 329.

Monnoie réelle. Ce que c'est, ibid. Pour le bien du commerce, on ne devroit se servir que de monnoie réelle, ibid.

Monnoyeurs (faux). La loi qui les déclaroit coupables de lese-majesté, étoit une mauvaise loi, II. 17.

Montagues. La liberté s'y conserve mieux qu'ailleurs, II.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelloit ainsi, II. 291.
MONTES QUI EU (Mr. DE). Vingt ans avant la publication de l'esprit des loix, avoit composé un petit ouvrage qui y est consondu, II. 317. Peu importe que ce soit lui, ou d'anciens & célèbres jurisconsultes, qui disent des vérités, pourvu que ce soit des vérités, III. 170. Pro-

vrage qui y ett contondu, II. 317. Pen importe que ce foit lui, ou d'anciens & célebres jurifconfultes, qui difent des vérités, pourvu que ce foit des vérités, III. 170. Promet un ouvrage particulier sur la monarchie des Ostrogoths, III. 311. Preuves qu'il n'est ni désse ni spinossite, D. 87 & suiv. Admet une religion révélée: croit & aime la religion chrétienne, D. 93 & suiv. N'aime point à dire des injures, même à ceux qui cherchent à lui faire les

Mon-

les plus grands maux, D. 99, 100. Obligé d'omettre quantité de choses qui étoient de son sujet, a-t-il dû parler de la grace, qui n'étoit point de son sujet? D. 105. Son indulgence pour le nouvellilte ecclésiastique, D 109, 110. Est-il vrai qu'il regarde les préceptes de l'évangile comme des conseils? D. 115 & skiv. Pourquoi il a répondu au nouvelliste ecclésiastique, D. 156.

MONTE'SUMA. Ne disoit pas une absurdité, quand il foutenoit que la religion des Espagnols est bonne pour leur pays, & celle du Mexique pour le Mexique, III.

Montfort. Les coutumes de ce comté tirent leur origine des

loix du comte Simon, III. 262.

Mont Janicule. Pourquoi le peuple de Rome s'y retira: ce

qui en réfulta, II. 33. MONTPENSIER (!s duchesse DE). Les malheurs qu'elle attira fur Henri III. prouvent qu'un monarque ne

doit jamais insulter ses sujets, I. 39.

Mont sucré. Pourquei le peuple de Rome s'y retira, s. 32. Morale. Ses loix empêchent, à chaque instant, l'homme de s'oublier lui-même, I.7. Ses regles doivent être celles de toutes les fausses religions, III. 55, 56. On est attaché à une religion; à proportion de la pureté de sa morale, III. 79, 80. Nous aimons spéculativement, en matiere de morale, tout ce qui porte le caractere de la févérité , III. 85.

Mort civile. Etoit encourue, chez les Lombards, pour la

lepre, II. 79.

Moscovie. Les empereurs même y travaillent à détruire le desporisme, I. 106. Le czar y choisit qui il veur pour son successeur, I. 109. Le desaut de proportion dans les peines y cause beaucoup d'assassinats, I. 156. L'obscurité où elle avoit toujours été dans l'Europe contribua à la grandeur relative de la France, sous Louis XIV, I. 226. Loi bien sage établie dans cet empire par Pierre I, II. 46. Ne peut descendre du desposisme, parce que ses loix sont contraires au commerce & aux opérations du change, III. 359.

Moscovites, Idée plaisante qu'ils avoient de la liberté, I. 254. Combien sont insensibles à la douleur : raison physique de cette insensibilité, II. 68. Pourquoi se vendent si facilement, II. 95. Pourquoi ont changé si facilement de mœurs

& de manieres, II. 198 & Suiv.

Mosquées. Pourquoi Gengis-kan les méprisa si fort, quoiqu'il approuvât tous les dogmes des mahométans, III. 81.

Moncons. La découverte de ces vents est l'époque de la navigation en pleine mer. Ce que c'est; tems où ils regnent; leurs effets, II. 279.

Moulins. Il seroit peut-être utile qu'ils n'eussent point été inventés; III. 15.

Muet. Pourquoi ne peut pas tester, III. 146.

Multiplication. Est beaucoup plus grande chez les peuples naissans, que chez les peuples formés, III. 9.

MUMMOLUS. L'abus qu'il fit de la confiance de son pere, prouve que les comtes, à force d'argent, rendoiens. perpétuels leurs offices qui n'étoient qu'annuels, IV. I.

Musique. Les anciens la regardoient comme une science nécessaire aux bonnes mœurs, I. 68 & suiv. Différence des effets qu'elle produit en Angleterre & en Italie. Raisons physiques de cette différence, tirées de la différence des chmats, II. 68, 69.

MUTIUS SCEVOLA. Punit les traitans, pour rappeller

les bonnes mœurs, I. 304.

## N.

Maires. Ce que c'est dans le Malabar, II. 120.

Naissance. Les registres publics sont la meilleure voie pour la prouver, III. 260.

Narbonnoise. Le combat judiciaire s'y maintint, malgré toutes les loix qui l'abolissoient, III. 195.

NAR SE'S (l'eunuque). Son exemple prouve qu'un prince ne doit jamais insulter ses sujets, II. 39.

Natchès, La superstition force ce peuple de la Louisianne à déroger à la constitution essentielle de ses mœurs. Ils font esclaves, quoiqu'ils n'aient pas de monnoie, II. 164.

Nations, Comment doivent se traiter mutuellement, tant en paix qu'en guerre, I. 12. Ont toutes, même les plus féroces, un droit des gens, ibid. Celle qui est libre peut avoir un libérateur; celle qui est subjuguée ne peut avoir qu'un oppresseur, II. 216. Comparées aux particuliers : quel droit

les gouverne, II. 315.

Nature. Les fentimens qu'elle inspire sont subordonnés, dans les Etats despotiques, aux volontés du prince, I. 50, 51. Douceur & grandeur des délices qu'elle prépare à ceux qui écoutent sa voix, I. 14. Eile compense, avec justesse, les biens & les maux, II. 44. Les mesures qu'elle a prises pour assurer la nourriture aux enfans détruisent toutes les raisons sur lesquelles on fonde l'esclavage de maissance, II.91. C'est elle qui entretient les commodités que les hommes ne tiennent que de l'art, II. 156. C'est elle presque seule, avec le climat, qui gouverne les sauvages, II. 189. Sa voix est la plus douce de toutes les voix, III. 107. Ses loix ne peuvent être locales, & font invariables, III. 124, 125.

Nature

Nature du gouvernement. Ce que c'est, en quoi differe du principe du gouvernement, I. 37. Naufrage (droit de). Epoque de l'établissement de ce droit

insensé: tort qu'il fit au commerce, II. 306.

Navigation. Effets d'une grande navigation, II. 234 & fniv. Combien l'imperfection de celle des anciens esoit utile au commerce des Tyriens, II. 261. Pourquoi celle des anciens étoit plus lente que la notre, II. 263. & fuiv. Comment tut perfectionnée par les anciens, II. - 281, 282. N'a point contribué à la population de l'Eu-· rope, III. 40 Defendue, fur les fleuves, par les Guebres. Cette loi, qui, par-tout ailleurs, auroit été funcite,

n'avoit pul inconvénient chez eux, III 75.

Navires. Pourquoi leur capacité fe meseroit-elle autre-fois par muids de bled; Sc se mesure-t-elle autourd'hni par tonneaux de liqueors? II. 256. Caufes physiques de leurs disférens degres de viteste, suivant leurs disférentes grandeurs & leurs différentes formes, II. 26; & fuir. Pourquoi les notres vont presque à tous vents; & ceux des anciens n'altoient presque qu'à un feut II 264. Comment on mesure la charge qu'ils peuvent porter, 11. 266. Les obligations civiles que les matelots y paffent entr'eux, doivent-elles être regardées comme nulles? III.

Négocians. Dans quel gouvernement ils peuvent faire de plus grandes entreprifes, II. 228. Il est bon qu'ils puif-

fent acquerir la noblesse, II. 248.

Négocians (compagnics de ). Ne conviennent jamais dans le gouvernement d'un feul, & rarement dans les autres,

II. 238, 239.

Negres. Motif fingulier qui détermina Louis XIII à souffrir que ceux de ses colonies fuilent esclaves, II. 93. Raifons admirables, qui font le fondement du droit que nous avons de les rendre esclaves, ibid. & suiv. Comment trafiquent avec les Maures , II. 324. Monnoie de ceux des côtes de l'Afrique, II. 336.

NERON. Pourquoi ne voulut pas faire les fonctions de juge, I. 137. Loi adroite & utile de cet Empereur, II. 48, 49. Dans les beaux jours de son empire, il voulut détruire les fermiers & les traitans, II 62, 63. Comment il éluda de faire une loi touchant les aifranchis,

II. 111.

Nevenx. Sont regardés, aux Indes, comme les enfans de leurs oncles. De-là le mariage entre le beau - frere & la

belle-fœur y est permis, III. 125. I 1TARD. Témoignage que cet historien, témoin ocu-NITARD. laire, nous rend du regne de Louis le debonnaire, IV. 52, 53.

Tome IV.

Mobles. Sont l'objet de l'envie dans l'aristocratie, I. 25, 26. Quand ils font en grand nombre dans une démocratie. police qu'ils doivent mettre dans le gouvernement, ibid. Répriment facilement le peuple dans une aristocratie, & fe répriment difficilement eux-mêmes, I. 42. Doivent être populaires dans une démocratie, I. 91. Doivent être tous égaux dans une aristocratie, I. 95, 96. Ne doivent, dans une aristocratie, être ni trop pauvres, ni trop riches: moyens de prévenir ces deux excès, ibid. -N'y doivent point avoir de contestations, I. Comment punis autrefois en France, I. 143, Quelle est leur unique dépense, à Venise. I. 167. Quelle part ils doivent avoir, dans un état libre, aux trois pouvoirs, I. 266. Doivent, dans un état libre, être. jugés par leurs pairs, I. 271. Cas où, dans un état libre, ils doivent être jugés des citoyens de tout étage, I. ibid.

Noblesse. Doit naturellement, dans une monarchie, être dépolitaire du pouvoir intermédiaire, I. 30. Son ignorance l'empêche, dans une monarchie de pouvoir être dépofitzire des loix, I. 34. Sa profession est la guerre. L'honneur l'y entraîne; l'honneur l'en arrache, I.59, 60. L'honneur en est l'enfant & le pere, I. 97. Doit être sourenue dans une monarchie: moyens d'y réussir, I. 98. Doit seule posséder les siefs dans une monarchie. Ses privileges ne doivent point passer au peuple, ibid. Causes des différences dans les partages des biens qui lui sont destinés. I. 126. Est toujours portée à défendre le trône ; exemples, I. 198. Doit, dans un état libre, former un corps distingué, qui ait part à la légissation: doit y être héréditaire. Comment sa part, dans le pouvoir législatif, doit être limitée, I. 266, 267. La gloire & l'honneur font sa récompense, II. 63, 64. Le commerce lui doitil être permis dans une monarchie? II. 246. & sniv. Est-il utile qu'on la puisse acquérir à prix d'argent ? II. 248. Celle de robe comparée avec celle d'épée, ibid. & sniv. Quand commença à quitter, même à mépriser la fonction de juge, III. 257.

Noblesse françoise. Le système de Mr. l'abbé Dubos, sur l'origine de notre noblesse françoise, est faux, & injurieux au sang de nos premieres samilles, & aux trois grandes maisons qui ont regné sur nous, III. 359. Cfuiv. Quand, & dans quelle occasion elle commença à resuser de suivre les rois dans toutes sortes de guerre.

IV. 66, 67.

Nôces (secondes). Etoient favorisées, & même prescrites par les anciennes loix romaines: le christianisme les rendit défayorables, III, 27 & suiv.

Noirs

Noirs. Voyez Negres.

Noms. Contribuent beaucoup à la propagation. Il vant mieux qu'ils distinguent les familles, que les personnes

seulement, III. 4

Nord. Raisons phyliques de la force du corps, du courage, de la franchise, &c. des peuples du nord, II. 65 é suiv. Les peuples y sont fort peu sensibles à l'amour, II. 68, 69. Raisons physques de la fagesse avec laquelle ses peuples se maintinrent contre la puissance romaine, II. 71. Les passions des semmes y sont fort tranquilles, II. 128. Est toujours habité, parce qu'il est presqu'inhabitable, II. 152, 153. Ce qui rend son commerce nécessaire avec le midi, II. 255, 256. Les semmes & les hommes y sont plus longtems propres à la génération, qu'en Italie, III. 28. Pourquoi le protestantisme y a été mieux reçu que dans le midi, III. 52. 53.

Normandie. Les coutumes de cette province ont été accor-

dées par le duc Raoul, III. 262.

Normands. Leurs ravages causerent une telle barbarie que l'on perdit jusqu'à l'ulage de l'écriture, & que l'on perdit toutes les loix, auxqueiles ont substitua les coutumes, III. 178. Pourquoi persécutoient, sur-tout, les prêtres & les moines, IV. 28. Terminerent les querelles que le clergé faisoit aux rois, & au peuple, pour son temporel, IV. 34; 57. Charles le chauve, qui auroit pu les détruire, les laissa aller pour de l'argent, IV. 53, 54. Pourquoi dévasserent la France, & non pas l'Aliemagne, IV. 72, 73. Leurs ravages ont sait passer la couronne sur la tête de Hugues Capet, qui pouvoit seul la désendre, IV. 75.

Notoriété de fait. Suffisoit autrefois, sans autre preuve ni procédure, pour affeoir un jugement, III. 208.

Novelles de Justinien. Sont trop diffuses, III. 281.

Nouvelles cecléfiafiques. Les imputations, dont elles cherchent à noircir l'auteur de l'esprit des loix, font des calomnies atroces. Preuves, sans réplique, D. 87 & sniv.

lomnies atroces. Preuves, sans réplique, D. 87 & suiv. Nonvellisse ecclésassique. N'entend jamais le sens des choses, D. 92. Méthode singuliere dont il se sens des choses, D. 92. Méthode sinvestives à l'auteur, D. 103. Jugemens & raisonnemens absurdes & ridicules de cet écrivain, D. 107 & suiv. Quoiqu'il n'ait d'indulgence pour personne, l'auteur en a beaucoup pour lui, D. 109, 110. Pourquoi a déclamé contre l'ésprit des soix, qui a l'approbation de toute l'Europe & comment il s'y est pris pour déclamer ainsi, D. 111 & suiv. Sa mauvaise soi, D. 125 & suiv. Sa stupidité ou sa mauvaise soi, D. 125 & suiv. Sa stupidité ou sa mauvaise suivais les reproches qu'il fait à l'auteur, touchant la po-

lygamie, ibid. Veut que, dans un livre de jurisprudence. on ne parle que de théologie, D. 128, 129. Imputation stupide ou méchante de cet écrivain, D. 130. Juste appréciation de ses talens & de son ouvrage, D. 143, 144; 146. Sa critique de l'esprit des loix est pernicieufe; pleine d'ignorance, de passion, d'inattention, d'orgueil, d'aigreur; n'est ni travaillée, ni réfléchie : est inutile, dangereuse, calomnieuse, contraire à la charité chrétienne, meme aux vertus simplement humaines ; pleine d'injures atroces, pleine de ces emportemens que les gens du monde ne se permettent jamais: elle annonce un méchant caractere: est contraire au bon sens, à la religion; capable de rétrécir l'esprit des lecteurs; pleine d'un pédantisme, qui va à détruire toutes les sciences, D. 147 & Juiv.

NUM A. Fit des loix d'épargne sur les sacrifices, III. 83. Ses loix, sur le partage des terres, furent rétablies par

Servius Tullius, III. 143.

Numidie. Les freres du roi succédoient à la couronne, à l'exclusion de ses enfans, III, 109, 110.

Chiffance. Différence entre celle qui est due dans les états modérés, & celle qui est due dans les états despotiques, I. 50 & friv. L'honneur met des bornes à celle qui est due au souverain, dans une monarchie, I. 59.

Obligations. Celles que les matelots passent entr'eux dans un navire doivent-elles être regardées comme nulles?

III. 140.

Offices. Les maires du palais contribuerent, de tout leur pouvoir, à les rendre inamovibles: pourquoi, IV. 19. Quand les grands commencerent à devenir héréditaires, IV. 71 & fuir.

Officiers généraux. Pourquoi, dans les états monarchiques, ils ne sont attachés à aucun corps de milice, I. 115. Pourquoi il n'y en a point en titre dans les états despo-

tiques, itid.

Offrandes. Raifon physique de la maxime religieuse d'Athenes, qui disoit qu'une petite offrande honoroit plus les dieux que le facrifice d'un bœuf, III. 73. Bornes qu'elles doivent avoir : on n'y doit rien admettre de ce qui approche du luxe, III 88 & suiv.

O in. Ce que c'est que les registres que l'on appelle ainsi,

III 251.

Oucles. Sont regardés, aux Indes, comme les peres de leurs

neveux: c'est ce qui fait que les mariages entre beau frere & belle fœur y font permis, III. 125.

Oppienne. Voyez Loi oppienne.

Or. Plus il y en a dans un état, plus cet état est pauvre, II. 317, 318. La loi qui défend, en Espagne, de l'employer en superfluités, est absurde, II. 321. Cause de la quantité plus ou moins grande de l'or & de l'argent, II. 331. Dans quel fens il feroit utile qu'il y en cût beaucoup; & dans quel sens il seroit utile qu'il y en eût peu, II. 332. De sa rareté relative à celle de l'argent, II. 338, 339. Or (Côte d'). Si les Carthaginois avoient pénétré jusques-

là, ils y auroient fait un commerce bien plus important que celui que l'on y fait aujourd'hui, II. 290, 291.

Oracles. A quoi Plutarque attribue leur cessation, III. 19. ORANGE (Le Prince D'). Sa proscription, III. 286,

287.

Ortomene. A été une des villes les plus opulentes de la Grece: pourquoi, II. 269. Sous quel autre nom cette ville est connue, ibid.

Ordonnance de 1287. C'est à tort qu'on la regarde comme le titre de création des baillifs; elle porte seulement qu'ils seront pris parmi les laïcs, III. 259, 260.

Ordonnance de 1670. Faute que l'auteur attribue, à ceux

qui l'ont rédigée, III. 282.

Ordonnances. Les barons, du tems de S. Louis, n'étoient foumis qu'à celles qui s'étoient faites de concert avec eux. III. 230 & fair.

Ordres. Ceux du despote ne peuvent être ni contredits, ni

éludés, I. 50, 51.

Orgueil. Est la source ordinaire de notre politesse, I. 57. Source de celui des courtifans; ses différens dégrés, I. 58. Est pernicieux dans une nation, I. 162. Est toujours accompagné de la gravité & de la paresse, ilia, & suiv. Peur être utile, quand il est joint à d'autres qualités morales : les Romains en sont une preuve, II.

193, 194.

Orient. Il semble que les eunuques y sont un mal nécessaire, II. 112, 114. Une des raisons qui a fait que le gouvernement populaire y a toujours été difficile à établir, est que le climat demande que les hommes y aient un empire absolu sur les semmes, II. 124 Principe de la morale orientale, II. 125 & faiv. Les femmes n'y ont pas le gouvernement intérieur de la maison; ce sont les euruques, II. 130. Il n'y est point question d'enfans adultérins, III. 5.

Orientaux. Absurdité d'un de leurs supplices, II. 24. Raisons physiques de l'immutabilité de leur religion, de leurs 03

mœurs, de leurs manieres, & de leurs loix, II. 71, -2. Tous, excepté les mahométans, croient que toutes les religions sont indifférentes en elles-mêmes, III. 99.

Orléans. Le combat judiciaire y étoit en usage dans toutes

les demandes pour dettes, III. 199.

Orphelins. Comment un état bien policé pourvoit à leur subsissance, III. 43.

Orphitien. Voyez Sénatusconsulte.

Oftracisme. Prouve la donceur du gouvernement populaire qui l'employoit, III. 130. Pourquoi nous le regardons comme une peine, tandis qu'il couvroit d'une nouvelle gtoire celui qui y étoit condamné, III. 131. On cessa de l'employer, des qu'on en eut abusé contre un homme sans mérite, ibid. Fit mille maux à Syracuse, & sur une chose admirable à Athenes, III. 270.

Ofirogoths. Les femmes, chez eux: succédoient à la couronne, & pouvoient regner par elles-mêmes, II. 176. Théodoric abolit, chez eux, l'usage du combat judiciaire, III, 194. L'auteur promet un ouvrage particulier sur

leur monarchie, III. 311.

OTHONS. Autoriferent le combat judiciaire, d'abord dans les affaires criminelles, ensuite dans les affaires ci-

viles, III. 195.

Onerier. On doit chercher à en augmenter, non pas à en dimituer le nombre, III. 15. Laissent plus de bien à leurs entans, que ceux qui ne vivent que du produit de leurs terres, III. 43.

Oxus. Pourquoi ce fleuve ne se jette plus dans la mer cas-

pienne, II. 260.

P.

Poganisme. Pourquoi il y avoit, & il pouvoit y avoit, dans cette religion, des crimes inexpiables, III. 59. Païens. De ce qu'ils élevoient des autels aux vices, s'en-

fuit-il qu'ils aimoient les vices? III. 48,

Pairs, Henri VIII se désit de ceux qui lui déplaisoient, par le moyen des commissaires, I. 34. Etoient les vassaux d'un même seigneur, qui l'assission d'aux III. 213 piuv. Asin d'éviter le crime de sélonie, on les appelloit de saux jugement, & non pas le seigneur, III. 214, 215. Leur devoir étoit de combattre & de juger, III. 218, 219. Comment rendoient la justice, III. 257. Quand commencerent à ne plus être assemblés par le seigneur, pour juger, ilid. Ce n'est point une loi qui a aboli les fonstions des pairs dans les cours des seigneurs; cela s'est fait peu à peu, III. 259, 260.

Paix. Est la premiere loi naturelle de l'homme qui ne se-

rois

roit point en société, I. S. Est l'effet naturel du commerce. II. 228.

Paladins. Quelle étoit leur occupation, III. 205.

Palestine. C'est le seul pays, & ses environs, où une religion qui défend l'usage du cochon, puisse être bonne:

raisons physiques, III. 74
Papes. Employerent les excommunications, pour empêcher que le droit romain ne s'accréditât, au préjudice de leurs canons, III. 256. Les décrétales sont, à proprement parler, leurs referipts; & les referipts sont une mauvaise sorte de législation : pourquoi, III. 288 Pourquoi Louis le débonnaire abandonna leur élection au peuple romain, IV. 38.

Papier. Un impôt sur le papier destiné à écrire les actes, feroit plus commode que celui qui se prend sur les diver-

ses clauses des actes, II. 51.

Papiers circulans. Combien il y en a de fortes: qui sont ceux qu'il est utile à un état de faire circuler, II. 360, 361 & fuiv.

PAPIRIUS. Son crime, qui ne doit pas être confondu avec celui de Plautins, fut utile à la liberté II. 22.

Parage. Quand il a commencé à s'établir en matiere de fiefs, IV. 69.

Paragna'. Sageffe des loix que les Jésuites y ont établies, I. 66. Pourquoi les peuples y sont si fort attachés à la religion chretienne, tandis que les autres sauvages le sont fi peu à la leur, III. 82.

Paresse. Dédommage les peuples des maux que leur fait fonffrir le pouvoir abitraire, II. 45. Celle d'une nation

vient de son orgueil. II. 192, 193.

Paresse de l'ame. Sa cause est son effet, III. 61. Parlement. Ne devroit jamais frapper ni sur la jurisdiction des feigneurs, ni fur la jurisdiction ecclésiastique, I. 31. Il en faut dans une monarchie, I. 33, 34. Pius il deli-bere fur les ordres du prince, mieux il lui obéit, I. 99. A fouvent, par sa fermeté, préservé le royaume de sa chûte, I. 100. Son attachement aux loix est la sureté du prince, dans les mouvemens de la monarchie, I. 100, 101. La maniere de prononcer des enquêtes, dans le rems de leur création, n'étoit pas la même que celle de la grand'chambre. pourquoi, III. 235. Ses jugemens avoient sutrefois plus de rapport à l'ordre politique, qu'à l'ordre civil: quand & comment il descendit dans le détail civil, III. 251. Rendu sédentaire, il sut divisé en plusieurs classes, ibid. A résormé les abus intolérables de la jurisdiction ecclésiastique, III. 253. A mis, par un arrêt, des bornes à la cupidité des ecclésastiques, III. 254. Voyez Corps législatif.

Pare :s. Quand font crimes, & quand no le font pas; II. 20 6 friv.

Parricides. Quelle étoit leur peine; du tems de Henri I, III.

Partage des biens. Est régléspar les seules loix civiles ou

politiques, III. 103 & sniv.

Partages des terres. Quand, & comment doit se faire: précautions nécessaires pour en maintenir l'égalité, I. 79; 81 & suiv. Celui que sit Romulus est la source de toutes les ioix romaines sur les successions, III. 141 & suiv. Celui qui se sit entre les barbares & les Romains, soir de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne turent point tous mis en servitude; & que ce n'est point dans cette prétendue servitude générale qu'il faut chercher l'origine des serss, & l'origine des serss, III. 298. & suiv. Voyez Terres.

Parthes, L'affabilité de Mithridate leur rendit ce roi insupportable: cause de cette bisarrerie, II. 187. Révolution que leurs guerres avec les Romains apporterent dans le

commerce, II. 305.

Partie publique. Il ne pouvoit y en avoir, dans le tems que les loix des barbares étoient en vigueur: il ne faut pas prendre les avoués pour ce que nous appellons aujourd'hui partie publique: quand a été établie, III. 239 & fuir.

Paffions. Les peres peuvent plus aifément donner à leurs enfans, leurs passions que leurs connoidances: parci que les républiques doivent tirer de cette regle, I. 64. Moins nous pouvons donner carrière à nos passions particulières, plus nous nous livrons aux générales, de-la l'attachement des moines pour leur ordre, I. 74.

Passeure. Mœurs & loix des peuples pasteurs, II. 160,

10.

Pat me. Combien la lubricité des femmes y est grande : cau-

fes. II. 127.

Patrizions. Comment leurs prérogatives influoient fur la tranquillité de Rome: nécessaires fous les rois, inutiles pendant la république, I. 285, 286. Dans quelles assemblées du peuple ils avoient le plus de pouvoir, I. 289. Comment ils devinrent subordonnés aux plébéiens, I. 292,

Patrie (Amour de la). C'est ce que l'auteur appelle vertn: en quoi consiste: à quel gouvernement est principalement

affecté, 1. 63. Ses effets, I. 74.

Phinniges. Les pays où il y en abeaucoup sont peu peuplés,
III 12, 13.

PAUL. Raisonnement absurde de ce jurisconsulte, III.

284.
Pauvreté. Fait finir les monarchies, I. 169. Celles d'un petit état, qui ne paie point de tributs, elt-elle une preuve
que, pour rendre un peuple industrieux, il faut le surcher.

charger d'impôts? II 44, 45. Effets funestes de celle d'un pays, ibid. Celle des peuples peut avoir deux causes: Leurs différens effets, 11. 230 C'est une absurdité de dire qu'elle est favorable à la propagation, III. 10. Ne vient pas du défaut de propriété; mais du détaut de travail, III. 43.

Pays de drois écrit. Pourquoi les coutumes n'ont pu y prévaloir fur les loix romaines, III. 178 Révolutions que

les loix romaines y ont essuyées, III. 181.

Pays formés par l'industrie des hommes. La liberté y convient, II. 155.

Payfans. Lorfqu'ils font à leur aife, la nature du gouverne-

ment leur est indifférente, II. 149 & inv.

Péché originel. L'auteur étoit-il obligé d'en parler dans son

chapitre premier? D. 100.

Péculat. Ce crime est naturel dans les états despotiques, I. 113, La peine dont on le punit à Rome, quand il y parut, prouve que les loix suivent les mœurs, II. 209.

Pédaliens. N'avoient point de prêtres, & étoient barbares,

III. 84.

Pédanterie. Seroit-il bon d'en introduite l'esprit en France?

II. 190, 191.

Pégu. Comment les successions y sont réglées, I 108. Un roi de ce pays pensa étouffer de rire, en apprenant qu'il n'y avoit point de roi à Venise, II. 187. Les points principaux de la religion de fes habitans font la pratique des principales vertus morales, & la tolérance de toutes les autres religions, III 56.

Peine de mort. Dans quel cas est juste, II. 10.

Peine du talion. Dérive d'une loi antérieure aux loix politi-

ves, I. 4

Peines. Doivent être plus ou moins féveres, suivant la nature des gouvernemens, I 141 & suiv. Augmentent ou diminuent dins un état, à mesure qu'on s'approche, ou qu'on s'éloigne de la liberté, I. 142. Tout ce que la loi appelle peine, dans un état modéré, en est une: exemple fingulier, I. 143. Comment on doit ménager l'empire qu'elles ont sur les esprits, I. 145 & suiv. Quand elles sont outrées, elles corrompent le despotisme même, I. 147 & Iniv. Le fénat de Rome préféroit celles qui font modérées: exemple, I. 151. Les empereurs romains en proportionnerent la riqueur au rang des coupables: 1. 154. Doivent être dans une juste proportion avec les crimes: la liberté dépend de cette proportion, I. 155 & suiv. C'est un grand mal, en France, qu'elles ne soient pas proportionnées aux crimes, I. 156. Pourquoi celles que les empereurs romains avoient prononcées contre l'a. 0 5

dultere ne furent pas suivies, I. 180 & friv. Doivent être tirées de la nature de chaque crime, II. 6 & suiv. Quelles doivent être celles des facrileges, ibid. - des crimes qui sont contre les mœurs, ou contre la pureté, II. 9.—des crimes contre la police, ibid.—des crimes qui troublent la tranquilité des citoyens, sans en attaquer la sureté, ibid. - des crimes qui attaquent la sureté publique, II. 10. Quel doit être leur objet, II. 23, 24. On ne doit point en faire subir qui violent la pudeur. ibid. On en doit faire usage pour arrêter les crimes, & non pour faire changer les manieres d'une nation, II. 198. Imposées par les loix romaines contre les célibataires, III. 27 & suiv. Une religion qui n'en annonceroit point pour l'autre vie, n'attacheroit pas beaucoup, III. 79. Celles des loix barbares étoient toutes pécuniaires; ce qui rendoit la partie publique inutile, III. 239. & suiv. Pourquoi il y en avoit tant de pécuniaires chez les Germains qui étoient si pauvres, III. 337.

Peines fiscales. Pourquoi plus grandes en Europequ'en Asie,

II 52, 53.

Peines pérmiaires. Sont préférables aux autres, I. 158. On

peut les aggraver par l'infamie, ibid.

Pelérinage de la Meeque. Gengis-kan le trouvoit absurde: pourquoi, III. 81.

PEN (M.) Comparé à Lycurgue, I. 65,66.

Péneffes. Peuple vaircu par les Theffaliens. Etoient condamnés à exercer l'agriculture, regardée comme une profession servile, I. 70

Pénitences. Regles, puifées dans le bon fens, que l'on dois fuivre quand on impose des pénitences aux autres, ou à

foi-même, III. 59.

Pensées. Ne doivent point être punies, II. 19.

PEONIUS. La Perfidie qu'il fit à fon pere prouve que les offices des comtes étoient annuels, & qu'ils les rendoient

perpétuels, à force d'argent, IV. 1.

PEPIN. Fit rédiger les loix des Frisons, III. 158, 159. Constitution de ce prince qui ordonne de suivre la coutume par-tout où il n'y a pas de loi; maisde ne pas préférer la coutume à la loi, III. 279, 180. Explication de cette constitution, III. 181. De son tems, les coutumes avoient moins de force que les loix: on préséroit cependant les coutumes; ensin elles prirent entierement le dessus, istid. Comment sa maison devint puissante: attachement singulier de la nation pour elle, IV. 18 & suiv. Se rendit maître de la monarchie, en protégeant le clergé, IV. 26, 27. Précautions qu'il prit, pour saire rentrer les ecclésatiques dans leurs biens, IV. 31, 32. Fait oindre & bénir ses deux sils en même tems que luit

fait obliger les seigneurs à n'élire jamais personne d'une autre race. Ces saits, avec plusieurs autres qui suivent, prouvent que, pendant la seconde race, la couronne éroit élective, IV. 43. Partage son royaume entre ses deux fils, shid. La foi & hommage a-t-elle commencé à s'établir

de son tems? IV. 82.

Peres. Doivent-ils être punis pour leurs enfans? I. 159. C'est le comble de la fureur despotique, que leur disgrace entraîne celle de leurs enfans & de leur feinme, II. 41. Sont dans l'obligation naturelle d'élever & de nourrir leurs enfans: & c'est pour trouver celui que cette obligation regarde, que le mariage est établi , III. 2. Est-il juste que le mariage de leurs enfans dépende de leur confentement? III. 7. Il est contre la Nature qu'un pere puisse obliger sa file à répudier son mari; sur-rout s'il a confenti au mariage, III. 105. Dans queis cas sont autorifés, par le droit naturel, à exiger de leurs enfans qu'ils les nourrissent, III. 107. Sont-ils obligés, par le droit naturel, de donner à leurs enfans un métier, pour gagner leur vie? ibid. La loi naturelle leur ordonne de nourrir leurs enfans: mais non pas de les faire héritiers, III. 108 & suir. Pourquoi ne peuvent pas épouser leurs filies, III. 220, 221. Pouvoient vendre leurs enfans. De là la faculté sans bornes que les Romains avoient de tester, III. 144. La force du naturel leur faifoit fouffrir à Rome d'être confondus dans la fixieme classe, pour éluder la loi voconienne en faveur de leurs enfans, III. 151.

Pere de famille. Pourquoi ne pouvoit pas permettre à son fils, qui étoit en sa puissance; de tester, III. 146.

Peres de l'egilife. Le zele, avec lequel ils ont combattu les loix juliennes, est pieux, mais mal entendu, III. 24 & Gia.

Périéciens. Peuple vaincu par les Crétois. Etoient condamnés à exercer l'agriculture, regardée comme une profef-

fica fervile, I. 70.

Parfe. Les ordres du roi y sont irrévocables, I. 51. Comment le prince s'y assire la couronne, I. 108. Bonns outtume de cet état, qui permet à qui veut de sortir du royaume, II. 41, 42. Les peuples y sont heureux, parce que
les tributs y sont en régie, II. 62. La pédygamie, cu
temps de sustinien, n'y empéchoit pas les adulteres, II.
122. Les semmes a'y sont pas mêmes chargées du soin
de leurs habillemens, II. 130. La religion des Gu-bres a
rendu ce royaume stortisant; celle de Mahomet le détruit :
pourquoi, III. 59. C'est le seul pays où la religion des
Guebres pût convenir, III. 75. Le roi y est ches de la
reiigion: l'alcoran borne son pouvoir spirituel, III. 90.
Il est usé, en suivant la méthode de M. l'abbé Dubes,
de

de prouver qu'elle ne fut point conquise par Alexandre, mais qu'il y fut appellé par les peuples, III. 358.

Perfes. Leur empire étoit despotique, & les anciens le prenoient pour une monarchie, I. 280. Coutume excellente
chez eux, pour encourager l'agriculture, II. 75. Comment vinrent à bout de rendre leur pays fertile & agréable, II 156, 157 Etendue de leur empire: en squrentils profiter pour le commerce? II. 271 & suiv. Préjugé
singulier qui les a toujours empêché de faire le commerce
des Indes, 161. & 272. Pourquoi ne profiterent pas de
la conquête de l'E ypte pour leur commerce, II. 276.
Avoient des dogmes faux, mais très-utiles, III. 69.
Pourquoi avoient consacré certaines familles au sacerdoce, III. 84 Epousoient leur mere, en conséquence du
précepte de Zoroastre, III. 122.

Persan . Dans quelle proportion doivent être taxées, II

46: 47

Pefic. L'Egypte en est le siège principal: sages précautions prifes en Europe, pour en empêcher la communication, II. 80 Pourquoi les Turcs prennent si peu de précautions contre cette maladie II. ibié.

Petits enfans. Succédoient, dans l'ancienne Rome, à l'aïeul paternel, & non à l'aïeul maternel: raisons de cette dif-

position III. 142.

Penple. Quand il est souverain, comment peut user de sa souveraineté I. 17. Ce qu'il doit faire par lui-même, quand il est souverain; ce qu'il doit faire par ses-ministres, I. 18, 19 Doit, quand il a la souveraineté, nommer ses ministres & son sénat, I, 19. Son discernement, dans le choix des généraux & des magistrats, isid. Quand il est fouverain, par qui doit être conduit, ibid. Son incapacité dans la conduite de certaines affaires, I. 20, 21. De quelle importance il est que, dans les états populaires, la division que l'on en fait par classes soit bien faire, ibid. Ses suffrages doivent être publics, I. 23. Son caractere, I. 24. Doit faire les loix dans une démocratie, I. 25. Quel est son étit dans l'aristocratie, I. 24, 25. Il est utile que, dans une aristocratie, il ait quelqu'influence dans le gouvernement. I. 25, 26. Il est difficile que, dans une monarchie, il foit ce que l'auteur appelle vertueux: pourquoi, I. 44. Comment dans les états despotiques, il est à l'abri des ravages des ministres, I. 49. Ce qui fait sa sureté dans les états despotiques, ibid. & suiv. La cruauté du souverain le soulage quelquesois, ibid. Pourquoi on méprife sa tranchise dans une monarchie, I 57. Tient longtemps aux bonnes maximes qu'il a une fois embrassées, I 73, 74. Peut il, dans une république, être juge des crimes de lese-majesté? I. 133 6 (niv.

fuiv. Les loix doivent mettre un frein à la cupidité qui le guideroit dans les jugemens des crimes de lesc-majesté, I. 131. Cause de sa corruption, I. 191, 192. Ne doit pas, dans un état libre, avoir la puissance législative: à qui doit la consier, I. 264 & su'v. Son attachement pour les bons monarques, II. 34, 35. Jusqu'à quel point on doit le charger d'impôts, II. 48, 49. Veut qu'on lui sasse illusion dans la levée des impôts: comment on peut conserver cette illusion, ibid & suiv. Est plus houreux sous un gouvernement barbare, que sous un gouvernement corrompu, II. 58. Son salut est la PREMIERE LOI, III. 137.

Pemple d'Athenes. Comment fut divisé par Solon, I. 21. Pemple de Rome. Son pouvoir fous les cinq premiers rois, I. 283 & fuiv. Comment il établit sa liberté, I. 287 & suiv. Sa trop grande puissance étoit cause de l'enormi-

té de l'usure, II. 367 & suiv.

Peuple naissant. Il est incommode d'y vivre dans le célibat; il ne l'est point d'y avoir des ensans: c'est le contraire dans un peuple formé, III. 9.

Peuple romain. Comment fut divisé par Servius Tullius, I. 21. Comment étoit divisé du temps de la république, &

comment s'affembloit, I. 288 & Juiv.

Penples. Ceux qui ne culcivent point les terres font plutôt gouvernés par le droit des gens, que par le droit civil, II. 160; 179.— Leur gouvernement, leurs mœurs, II. 160, 161.— Ne tirent point leurs ornemens de l'art, mais de la nature; de-là la iongue chevelure des rois francs, II. 177. Leur pauvreté peut dériver de deux causes qui ont différens effects, II 230.

PHALEAS de Calcédoine. En voulant établir l'égalité, il

la rendit odieuse, I. 82.

Phéniciens. Nature & étendue de leur commerce, II. 263. Réuffirent à faire le tour de l'Afrique, II. 283. Polomée regardoit ce voyage comme fabuleux. II. 286.

PHILIPPE de Macédoine. Blessé par un calomniateur, II. 35. Comment profita d'une loi de la Grece, qui étoit

juste, mais imprudente, III. 268.

PH: LIPPE II, dit anguste. Ses établissemens sont une des sources des coutumes de France, III. 262.

PHILIPPE IV, dit le be'. Quelle autorite il donna aux loix de Justinien, III. 256.

PHILIPPE VI, dit de Valois. Abolit l'usage d'ajourner les seigneurs sur les appels des sentences de leurs juges, & soumit leurs bailliss à cet ajournement, III 234.

PHILIPPE II, roi d'Espagne. Ses richesses furent cause de sa banqueroute & de sa milere, II. 317. Absurdité dans laquelle il tomba, quand il proferivit le prince d'O-

range, III. 286, 287.

PHILON. Explication d'un passage de cet auteur, touchant les mariages des Athéniens & des Lacédémoniens. 1. 81.

Philosophes. Où ont-ils appris les loix de la morale? D.

Philosophie. Commença à introduire le célibat dans l'empire : le christianisme acheva de l'y mettre en crédit, III. 32.

PHEDRE & HIPPOLITE. Ce font les accens de la Nature qui causent le plaisir que fait cette tragédie aux spectateurs, III. 106.

PIERRE (le ozar). Mauvaise loi de ce prince, II. 37. Loi sage de ce prince, II. 46. S'y prit mal pour changer les mœurs & les manieres des Moscovites, II. 198 & siv. Comment a joint le pont-Euxin à la mer Caspien-

ne, II. 260. Piété. Ceux que cette vertu inspire parlent toujours de re-

ligion, parce qu'ils l'aiment, III. 76.

P'fles. Voyez Edit de Piftes.

Places fortes. Sont nécessaires sur les frontieres d'une monarchie; pernicieuses dans un état despotique, I. 222. Placites des hommes libres. Ce qu'on appelloit ainsi dans les

temps reculés de la monarchie, III. 329, 330.

Plaidents, Comment traités en Turquie, I. 130. Passions funestes dont ils sont animés; ibid.

Plaines. La monarchie s'y établit mieux qu'ailleurs, II. 150, 151.

P'autes. Pourquoi suivent mieux les loix naturelles, que les

bêtes, 1. 6.
PLATON. Ses loix étoient la correction de celles de Lacedémone, I. 64. Doit fervir de modele à ceux qui voudront faire des institutions nouvelles, I. 67. Ses loix ne pouvoient subuster que dans un petit état, I. 58. Regardoit la mufique comme une chose effentielle dans un état, 1,68, 69. Vouloit qu'on punit un citoyen qui faiscit le commerce, I. 70. Vouloit qu'on punit de mort ceux qui recevoient des présens pour faire leur devoir, I. 117. Compare la vénalité des charges à la vénalité de la place de pilote dans un vaiffeau, I. 123. Ses loix ôtoient aux esclaves la défense nature le : on leur doit même la défense civile, II. 109. Peurquoi il veuloit qu'il y eut moins de loix dans une ville où il n'y a point de commerce maritime, que dans ville où il y en a , II. 245. Ses préceptes sur la propagation, III. 17. Regardoit, avec raifon, comme également impies, ceux qui nient l'exissen-·ce

ce de dieu, ceux qui croient qu'il ne se mêle point des choses d'ici-bas, & ceux qui croient qu'on l'appaise par des présens, III. 88. A fait des loix d'épargne sur les funérailles . ibid. Dit que les dieux ne peuvent pas avoir les offrandes des impies pour agréables, puisqu'un homme de bien rougiroit de recevoir des présens d'un mal-honnère homme, III. 89. Loi de ce philosphecontraire à la loi naturelle, III. 194. Dans quel cas il vouloit que l'on punit le suicide, III. 271, 272, Loi vicieuse de ce philosophe, III. 286. Source du vice de quelques-unes de ses loix, III. 440.

PLAUTIUS. Son crime, qu'il ne faut pas confondre avec celui de Papirius, affermit la liberté de Rome,

II. 33.

Plétiens. Pourquoi on eut tant de peine, à Rome, à les élever aux grandes charges: pourquoi ils ne furent jamais à Athenes, quoiqu'ils eussent droit d'y prétendre dans l'une & dans l'autre ville, I. 20. Comment ils devinrent plus puissans que les patriciens, I. 292. A quoi ils borneent leur puissance à Rome, I. 294. Leur pouvoir & leurs fonctions, à Rome, sous les rois & pendant la république, I. 295. Leurs usurpations sur l'autorité du sénat, I. 299. 300.

· Voyez Peuple de Rome.

Plebiscites. Ce que c'étoit; leur origine, & dans quelles as-

semblées ils se faisoient, I. 293.

PLUTARQUE. Dit que la loi est la reine de tous les mortels & immortels, I. 1. Regardoit la musique comme une chose essentiele dans un état, I. 69. Trait horrible qu'il rapporte des Thébains, I. 72. Le nouvelliste eccléssatique accuse l'auteur d'avoir cité Plutarque; & il est vrai qu'il a cité Plutarque, D. 91.

Poites. Les décemvirs avoient prononcé, à Rome, la peine de mort contr'eux, I. 152. Caractere de ceux d'Angie-

terre, II. 226.

Poids. Est-il nécessaire de les rendre uniformes par tout le

royaume? III. 289.

Point d'honneur. Gouvernoit tout, au commencement de la troifieme race, III. 198. Son origine, III. 199 & faire. Comment s'en font formés les différens articles, III. 200.

Poisson. S'il est vrai, comme on le prétend, que ses parries huileuses soient propres à la génération, l'institut de cer-

tains ordres monastiques est ridicule, III. 12.

Police. Ce que les Grecs nommoient ains, s. 212. Quels font les crimes contre la police; quelles en sont les peilones, s. 11. 9, 10. Ses réglemens sont d'un autre ordre que les autres loix civiles, III, 129 & su'il. Pans l'exercice

de la police, c'est le magistrat, plutôt que la loi, qui punit: il n'y faut guere de formalités, point de grandes punitions, point de grands exemples; des réglemens,

plutôt que des loix: pourquoi, III. 139. Pelitesse. Ce que c'est en elle-même: quelle est la source de celle qui est en usage dans une monarchie, I. 58. Flatte autant ceux qui font polis, que ceux envers qui ils le font, ibit. Est essentielle dans une monarchie: d'où elle tire sa fource, ibid. II. 192. Est utile en France: quelle y en est la source, I. 191. Ce que c'est; en quoi elle differe de la civilité, I. 201. Il y en a peu en Angleterre: elle n'est entrée à Rome, que quand la liberté en est fortie, II. 224. C'est celle des mœurs, plus que celle des manieres, qui doit nous diffinguer des peuples barbares, ibid. Naît du pouvoir absolu, ibid.

Politique. Emploie, dans les monarchies, le moins de vertu qu'il est possible, I. 43. Ce que c'est: le caractere des Anglois les empêche d'en avoir, II. 84. Est autorisée par

la religion chrécienne, III. 47.

Politiques. Sources des faux raisonnemens qu'ils ont faits

fur le droit de la guerre, I. 231.

Pologne. Pourquoi l'aristocratie de cet état est la plus imparfaite de toutes, I. 29. Pourquoi il y a moins de luxe que dans d'autres états? I. 163. L'insurrection y est bien moins utile, qu'elle ne l'étoit en Crete, I. 200. Objet principal des loix de cet état, I. 257. Il lui seroit plus avantageux de ne faire aucun commerce, que d'en faire un quelconque, II 251.

Polonois. Perces qu'ils font fur leur commerce en bled, II. 237. Poltronerie, Ce vice, dans un particulier membre d'une na-tion guerriere, en suppose d'autres: la preuve par le combat fingulier avoit donc une raifon fondée fur l'expérien-

ce. III. 189, 190.

Poltrons. Comment étoient punis chez les Germains, III.

333, 334.
POLYBE. Regardoit la musique comme nécessaire dans

un état, I. 68, 69.

Pelygamie. Inconvénient de la polygamie dans les familles des princes d'Afie, I. 110. Quand la religion ne s'y oppose pas, elle doit avoir lieu dans les pays chauds: raisons de cela, II. 116. Raisons de religion à part, elle ne doit pas avoir lieu dans les pays tempérés, ibid. & suiv. La loi qui la défend se rapporte plus au physique du climat de l'Europe, qu'au physique du climat de l'Asie, II. 117. Ce n'est point la richesse qui l'introduit dans un état ; la pauvreté peut faire le même effet , II. 118. N'est point un luxe, mais une occasion de luxe, ibid. Ses diverses circonftances, II. 119. A rapport port au climat, ibid. La disproportion, dans le nombre des hommes & des femmes, peut-elle être assez grande pour autoriser la pluralité des femmes, ou celle des maris? ibid. Ce que l'auteur en dit n'est pas pour en justifier l'usage; mais pour en rendre raison, II. 120. Considérée en elle-même, II. 121. N'est utile ni au genre humain, ni à aucun des deux fexes, ni aux enfans qui en sont le fruit, ibid. Quelqu'abus qu'on en fasse, elle ne prévient pas toujours les desirs pour la femme d'un autre, II. 122. Mene à cet amour que la nature désavoue, ibid. Ceux qui en usent, dans les pays où elle est permise, doivent rendre tout égal entre leurs femmes, ibid. Dans les pays où elle a lieu, les femmes doivent être separées d'avec les hommes, II. 123. On ne connoît gueres les bâtards dans les pays où elle est permise, III. 6. Elle a pu faire déférer la couronne aux enfans de la sœur, à l'exclusion de ceux du roi, III. 110. Regle qu'il faut suivre dans un état où elle est permise, quand il s'y introduit une religion qui la défend, III. 116. Mauvaife foi, ou flupidité du nouvelliste, dans les reproches qu'il fait à l'auteur fur la polygamie, D. 115 & luiv.

POMPKE. Ses soldats apporterent de Syrie une maladie à peu près semblable à la lepre: elle n'eut pas de suites,

11. 79.

Pont Euxin. Comment Séleucus Nicator auroit pu exécuter le projet qu'il avoit de le joindre à la mer Caspienne.

Comment Pierre I l'a exécuté, II. 260.

Poutife. Il en faut un dans une religion qui a beaucoup de ministres, III. 89. Droit qu'il avoit, à Rome, sur les hérédités: comment on l'éludoit, III. 271.

Pontificat. En quelles mains doit être déposé, III. 89,90. POPE. L'auteur n'a pas dit un mot du système de Pope,

D. 100.

Population. Elle est en raison de la culture des terres & des arts, II 158, 159. Les petits états lui sont plus favorables, que les grands, III. 39. Moyens que l'on employa sous Auguste pour la favoriser, III. 154 & suiv. Voyez Propagation.

Port d'armes. Ne doit pas être puni comme un crime ca-

pital, III. 139.

Port franc. Il en faut un, dans un état qui fait le commer-

ce d'économie, II 239.

Ports de mer. Raison morale & physique de la population que l'on y remarque, malgré l'absence des hommes, III. 12.

Portugais. Découvrent le cap de Bonne-espérance, II. 312. Comment ils trasquerent aux Indes, ibid. Leurs conquêtes & leurs découvertes. Leur différend avec les Espagnols: par qui jugé, ibid. & fuiv. L'or qu'ils ont trouvé dans

dans le Bréfil les appauvrira, & achevera d'appauvrir les Espagnols, II. 320. Bonne loi maritime de ce peuple, III. 140.

Portugal. Combien le pouvoir du clergé y est utile au peuple, I. 32. Tout étranger que le droit du fang y appelle-

roit à la couronne, est rejetté, III. 138.

Pouvoir. Comment on en peut réprimer l'abus, I. 256. Pouvoir arbitraire. Maux qu'il fait dans un état, II. 44, Pouvoir paternel. N'est point l'origine du gouvernement

d'un seul. I. 13.

Pouvoirs. Il y en a de trois fortes en chaque état, I. 257. Comment sont distribués en Angleterre, ibid. Il est important qu'ils ne soient pas réunis dans la même personne, ou dans le même corps, I. 260. Estest salutaires de la division des trois pouvoirs, I. 262 & suiv. A qui doivent être consés, I. 265 & suiv. Comment surent distribués à Rome, I. 287 & suiv. 296 & suiv. ans les provinces de la domination romaine, I. 305 & suiv. Pouvoirs intermédiaires, Quelle est leur nécessité & quel doit.

Pouvoirs intermédiaires, Quelle est leur nécessité & quel doit être leur usage dans la monarchie, I. 29. Quel corps doit plus naturellement en être dépositaire, I. 20, 31.

Praticiens. Lorsqn'ils commencerent à se former, les seigneurs perdirent l'usage d'assembler leurs pairs, pour juger, III. 257, 258. Les ouvrages de ceux qui vivoient du tems de S. Louis sont une des sources de nos coutumes de France, III. 263.

Pratiques religienses. Plus une religion en est chargée, plus

elle attache ses sectateurs, III. 79.

Préceptes. La religion en doit moins donner, que de con-

feils, III. 54, 55.

Préceptions. Ce que c'étoit, fous la premiere race de nos rois; par qui & quand l'usage en fut aboli, IV. 8 &

suiv. Abus qu'on en fit, IV. 54 & suiv.

Prédesination. Le dogme de Mahomet, sur cet objet, est pernicieux à la société, III. 58, 59. Une religion qui admet ce dogme a besoin d'être soutenue par des loix civiles séveres, & séverement executées. Source & esters de la prédestination mahométane, III. 61. Ce dogme donne beaucoup d'attachement pour la religion qui l'enfeigne, III. 78, 79.

Préregatives. Celles des nobles ne doivent point passer au

peuple, I. 98.

Prifens. On est obligé, dans les états despotiques, d'en faire à ceux à qui on demande des graces, I. 116. Sont odieux dans une république, & dans une monarchie, I. 116. 117. Les magistrats n'en doivent recevoir aucun, I. 117. C'est une grande impiété de croire qu'ils appaifent aisément la divinité, III. 88 & sur.

Pré-

Présomption. Celle de la loi vaut mieux que celle de l'homme, III. 285.

Prêt. Du prêt par contrat, II. 367.

Prêt à intérêt. C'est dans l'évangile, & non dans les rêveries des scholastiques, qu'il en faut chercher la source,

11: 308.

Préteurs. Qualités qu'ils doivent avoir, I. 19. Pourquoi introduisirent à Rome les actions de bonne foi, I. 133. Leurs principales fonctions à Rome, I. 298. Tems de leur création: leurs fonctions : durée de leur pouvoir à Rome, I. 301, 302. Suivoient la lettre plutôt que l'esprit des loix, III. 150. Quand commencerent à être plus touchés des raisons d'équité, que de l'esprit de la loi, III. 155, 156.

Prêtres. Sources de l'autorité qu'ils ont ordinairement chez les peuples barbares, II. 185. Les peuples qui n'en ont point font ordinairement barbares, III. 84. Leur origine, ibid. Pourquoi on s'est accoutumé à les honorer, ibid: Pourquoi sont devenus un corps séparé, ibid. Dans quel cas il feroit dangereux qu'il y en eût trop, ibid. Pourquoi il y a des religions qui leur ont ôté non feulement l'embarras des affaires, mais même celui d'une famille,

ibid.

Prenves. Celles que nos peres tiroient de l'eau bouillante, du fer chaud & du combat fingulier, n'étoient pas si imparfaites qu'on le pense, III. 187, 188 & sniv. L'équité naturelle demande que leur evidence foit propor-tionnée à la gravité de l'accusation, D. 89.

Prenves négatives. N'étoient point admifes par la loi salique; elles l'étoient par les autres loix barbares, III. 182. & suiv. En quoi consistoient, ibid. Les inconvéniens de la loi qui les admettoit étoient réparés par celle qui admettoit le combat fingulier, III. 184 & Juiv. Exception de la loi salique à cet égard, III. 183, 184. Autre exception, III. 186. Inconvéniens de celles qui étoient en usage chez nos peres, III. 191, 192 & suiv. Comment entraînoient la jurisprudence du combat judiciaire, III. 193. Ne furent jamais admifes dans les tribunaux eccléfizitiques, III. 196.

Prenves par l'eau bouillante. Admifes par la loi falique. Tempéramment qu'elle prenoit, pour en adoucir la rigueur, III. 186. Comment se faisoit, III. 189, 190.

Dans quel cas on y avoit recours, III. 190.

Prenves par l'eau froide. Abolies par Lothaire, III. 197. Prenves par le combat. Par quelles loix admifes, III. 184, 185; 191. Leur origine, III. 184 & fuiv. Loix particulieres à ce sujet, III. 185, 186. Etoient en usage chez les Francs: preuves, III. 191. Comment s'étendirent, ibid. & suiv. Voyez Combat judiciaire.

Preuves par le fen. Comment se faisoient. Ceux qui y succomboient étoient des efféminés qui, dans une nation guerriere, méritoient d'être punis, III. 189.

Prenves paritémoins. Révolutions qu'a essuyées cette espe-

ce de preuves, III. 260, 261.

Priere. Quand elle est réstérée un certain nombre de fois par jour, eile porte trop à la contemplation, III. 58, 59. Prince. Comment doit gouverner une monarchie. Quelle doit être la regle de ses volontés, I. 29. Est la source de tout pouvoir, dans une monarchie, ibid. Il y en a de vertueux, I. 44. Sa fureté, dans les mouvemens de la monarchie, dépend de l'attachement des corps intermédiaires pour les loix, I. 100, 101. En quoi consiste sa vraie puissance, I. 224. Quelle réputation lui est le plus utile, I. 229. Souvent ne sont tyrans que parce qu'ils sont foibles, II. 16. Ne doit point empêcher qu'on lui parle des sujets disgraciés II. 41. La plupart de ceux de l'Europe emploient, pour se ruiner, des moyens que le fils de famille le plus dérangé imagineroit à peine, II. 60. Doit toujours avoir une somme de réserve : il se ruine, quand il dépense exactement ses revenus, ibid. Regles qu'il doit suivre, quand il veut faire de grands changemens dans sa nation, II. 198, 199. Ne doit point faire le commerce, II. 245. Dans quels rapports peut fixer la valeur de la monnoie, II. 339, 340. Il est nécessaire qu'il croie, qu'il aime, ou qu'il craigne la religion, III. 41. N'est pas libre relativement aux princes des autres états voifins, III. 133, 134. Les traités qu'il a été forcé de faire sont autant obligatoires, que ceux qu'il a faits de bon gré, ibid. Il est important qu'il soit né dans le pays qu'il gouverne; & qu'il n'ait point d'états étran-

gers, III. 137, 138. Prince du sang royal. Usage des Indiens pour s'assurer que

leur roi est de ce sang, III. 110, 111.

Principe du gouvernement. Ce que c'est; en quoi différe du gouvernement, I. 37. Quel est celui des divers gouvernemens, I. 38. Sa corruption entraîne presque toujours celle du gouvernement, I. 186. & suiv. Moyens trèsefficaces pour conserver celui de chacun des troisgouvernemens I, 205 & Suiv.

Privileges. Sont une des sources de la variété des loix dans une monarchie, I. 127. Ce que l'on nommoit ainsi, à Ro.

me, du tems de la republique, II 29, 30.

Privileges exclusifs. Doivent rarement être accordés, pour le

commerce, II. 238, 246.

Prix. Comment celui des choses se fixe, dans la variation des richesses de signe, II. 334 & suiv. ProProbité. N'est pas nécessaire pour le maintien d'une monarchie, ou d'un état despotique, I. 38 Combien avoit de force sur le peuple romain, I. 141.

Procédés. Faisoient, au commencement de la troisieme ra-

ce, toute la jurisprudence, III. 198.

Procédure. Le combat judiciaire l'avoit rendue publique, III. 236. Comment devint secrette, ibid. Lorsqu'elle commença à devenir un art, les feigneurs perdirent l'ufage d'assembler leurs pairs, pour juger, III. 257. Procédure par record. Ce que c'étoit, III. 236.

Proces entre les Portugais & les Espagnols. A quelle occafion: par qui jugé, II. 313.

Proces criminels. Se faifoient autrefois en public: pourquoi:

abrogation de cet usage, III. 236 & suiv. PROCOPE. Faute commise par cet usurpateur de l'empire, I. 123.

Proconsuls. Leurs injustices dans les provinces, I. 305.

& Suiv. Procureurs du roi. Utilité de ces magistrats, I. 140, 1413

Etablis à Majorque par Jacques II, III. 243.

Procureurs généraux. Il ne faut pas les confondre avec ce que l'on appelloit autrefois avonés : différence de leurs fonctions, III. 240 & suiv.

Prodignes. Pourquoi ne pouvoient pas tester, III. 146. Professions. Ont toutes leur lot. Les richesses seulement pour les traitans ; la gloire & l'honneur pour la noblesse; le respect & la considération pour les ministres & pour les magistrats, II. 64. Est-il bon d'obliger les enfans de n'en point prendre d'autre que celle de leur pere? II. 247, 248.

Prolétaires. Ce que c'étoit à Rome, III. 150.

Propagation. Loix qui y ont rapport, III. 1 & sniv. Celle des bêtes est toujours constinte; celle des hommes est troublée par les passions, par les fantaisses & par le luxe, III. 1, 2. Est naturellement jointe à la continence publique, III. 3. Est très - favorisée par la loi qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, III. 4. La dureté du gouvernement y apporte un grand obstacle, III. 10. Dépend beaucoup du nombre relatif des filles & des garçons, III. 11. Raison morale & physique de celle que l'on remarque dans les ports de mer, malgre l'absence des hommes, III. 12. Est plus ou moins grande, suivant les différentes productions de la terre, III. 13. Les vues du légissateur doivent, à cet égard, se conformer au climat. III. 15. Comment étoit réglés dans la Grece, III. 16 & fuir. Loix romaines sur cette matiere, III 20 & suiv. Dépend beaucoup des principes de la religion, III. 34 & fuiv. Est fort genée par le chrifchristianisme, ibid. A besoin d'être savorisée en Europe, III. 40, 41. N'étoit pas suffisamment savorisée par
l'édit de Louis XIV en faveur des mariages, III. 41.
Moyens de la rétablir dans un état dépeuplé: il est difficile d'en trouver, si la dépopulation vient du desposisme, ou des privileges excessifs du clergé, III. 41, 42.
Les Perses avoient, pour la favoriser, des dogmes faux,
mais très-utiles, III. 69. Voyez Population.
Propagation de la religion. Est difficile, sur-tout dans des

Propagation de la religion. Ett difficile, fur-tout dans des pays éloignés, dont le climat, les loix, les mœurs & les manieres font différens de ceux où elle est née; & encore plus dans les grands empires despotiques, III. 99.

Propres ne remontent point. Origine de cette maxime, qui n'eut lieu d'abord que pour les fiefe, IV. 83.

Propréteurs. Leurs injustices dans les provinces, I. 305 &

(ni

Fropriété. Est fondée sur les loix civiles: conséquences qui en résultent, III. 126 & suit. Le bien public veut que chacun conserve invariablement celle qu'il tient des loix, ibid. La loi civile est son palladium, III. 127,

Proscriptions. Absurdité dans la récompense promise à celui qui affassineroit le prince d'Orange, III. 286, 287. Avec quel art les triumvirs trouvoient des prétextes pour

les faire croire utiles au bien public, II. 28.

Profitation. Les enfans, dont le pere a trafiqué la pudicité, font-ils obligés, par le droit naturel, de le nourrir quand il est tombé dans l'indigence; III. 107.

Profitution publique. Contribue peu à la propagation : pour-

quoi, III. 3.

PROTAIRE. Favori de Brunebault, fut cause de la perte de cette princesse, en indisposant la noblesse contr'elle par l'abus qu'il faisoit des siess, IV. 3.

Protestans. Sont moins attachés à leur religion que les ca-

tholiques: pourquoi, III. 78

Protestantisme. S'accommode mieux d'une république, que d'une monarchie, III. 52, 53. Les pays où il est établi sont moins susceptibles de sêtes, que ceux où regne le catholicisme, III. 72.

Provinces romaines. Comment étoient gouvernées, I. 306.

Guiv. Etoient désolées par les traitans, I. 309,

PTOLOME'F. Ce que ce géographe connoissoit de l'A-frique, II. 285. Regardoit le voyage des Phéniciens autour de l'Afrique comme fabuleux; joignoit l'Asse à l'A-frique par une terre qui n'exista jamais: la mer des Indes, selon lui, n'étoit qu'un grand lac, ibid.

Public (Bien). C'est un paralogisme de dire qu'il doit l'em-

Pa-

porter sur le bien particulier, III. 126.

Publicains. Voyez Impôts. Tributs. Fermes. Fermiers. Trais

Pudenr. Doit être respectée, dans la punition des crimes, II. 23, 24. Pourquoi la nature l'a donné à un sexe.

plutôt qu'à un autre, II, 128, 129. Puissance. Combien il y en a de sortes dans un état: entre qu'elles mains le bien de l'état demande qu'elles foient déposées, I. 257 & suiv. Comment, dans un état libre, les trois puissances, celle de juger, l'exécutrice & la législative, doivent se contrebalancer, I. 273. & fuiv.

Puissance de juger. Ne doit jamais, dans un état libre, être réunie avec la puissance législative: exceptions, I. 270

& Suiv.

Puissance exécutrice. Doit, dans un état vraiment libre, être entre les mains d'un monarque, I. 267. Comment doit être tempérée par la puissance législative, I. 269

& Suiv.

Puissance législative. En quelles mains doit être déposée, I. 263. Comment doit tempérer la puissance exécutrice 1. 269 & Suiv. Ne peut, dans aucun cas, être accusatrice, h. 271, 272. A qui étoit confiée à Rome, I.

Puissance militaire. C'étoit un principe fondamental de la monarchie, qu'elle fût toujours réunie à la jurisdiction ci-

vile: pourquoi, III. 329 & suiv.

Puissance saternelle. Combien est utile dans une démocratie: pourquoi on l'abolit à Rome, I. 89, 93. Jusqu'où . elle doit s'étendre, I. ibid.

Puissance policique. Ce que c'est, I. 14.

Punitions. Avec quelle modération on en doit faire usage dans une république. Cause du danger de leur multiplicité, & de leur sévérité, II. 27, 28. Voyez Peines.

Pupiles. Dans quel cas on pouvoir ordonner le combat judiciaire dans les affaires qui les regardoient, III. 127. Pureté corporelle. Les peuples qui s'en sont formé une idée,

ont respecté les prêtres, III. 84.

Pyrénées, Renferment-elles des mines précieufes? II. 292. PYTHAGORE. Est-ce dans ses nombres qu'il faut chercher la raison pourquoi un enfant naît à sept mois? III. 284.

Onesieur du parricide. Par qui étoit nommé, & quelles é-- toient ses fonctions à Rome, I. 301.

Onestion, on torture. L'usage en doit être aboli : exemples qui le prouvent, I. 157, 152. Peut subsister dans les é-tats despotiques, ibid. C'est l'usage de ce supplice qui rend la peine des faux témoins capitale en France; elle ne l'est point en Angleterre, parce qu'on n'y fait point usage de la question, III. 274.

Questions de drois. Par qui étoient jugées, à Rome, I. 298.

Questions de fait. Par qui? I. ibid. Questions perpétuelles. Ce que c'étoit. Ch

Questions perpétuelles. Ce que c'étoit. Changemens qu'elles

causerent à Rome, I. 178; 301, 302.

QUINTILIUS CINCINNATÚS. La maniere dont il vint à bout de lever une armée à Rome, malgré les tribuns, prouve combien les Romains étoient religieux & vertueux, I. 203, 204.

## R.

Rachat. Origine de ce droit féodal, IV. 78; Rachis. Ajouta de nouvelles loix à celles des Lombards, III, 160.

RADAMANTE. Pourquoi expédioit-il les procès avec

célérité? II. 208.

Ragule. Durée des magistratures de cette république, I. 28. Raillerie. Le monarque doit toujours s'en abstenir, II. 38. Raillou. Il y en a une primitive, I. 2. Ce que l'auteur pense de la raison portée à l'excès, I. 193. Ne produit jamais de grands estets sur l'esprit des hommes, III. 216. La résistance qu'on lui oppose est son triomphe, III. 248.

Rangs. Ceux qui fon établis parmi nous font utiles: ceux qui font établis aux Indes, par la religion, font pernicieux, III. 71. En quoi confistoit leur différence chez

les anciens Francs, III. 167.

RAOUL, duc de Normandie. A accordé les coutumes de cette province, III. 262.

Rappel. Voyez Successions.

Rapport. Les loix sont les rapports qui dérivent de la nature des choses, I. 1 Celui de dieu avec l'univers, I. 2.—de ses loix avec sa fagesse & sa puissance, I. 3. Les rapports de l'équité sont antérieurs à la loi positive qui les établit, I. 4, 5.

Rast. De quelle nature est ce crime, II. 9.

Rareté de l'or & de l'argent. Sous combien d'acceptions on peut prendre cette expression : ce que c'est, relativement au change : ses esfets, II. 338.

Rathinburges. Etoient la même chose que les juges ou les

échevins, III. 332.

Receleurs. Punis en Grece, à Rome & en France, de la même poine que le voleur : cette loi qui étoit juste en Grece & à Rome, est injuste en France : pourquoi, III. 274.

RECESSUINDE. La loi, par laquelle il permettoit aux

entans

enfans d'une femme adultere d'accufer leur mere, écoit contraire à la nature, III. 106. Fut un des réformateurs des loix des Wiligoths, III. 160. Proferivit les loix romaines, III. 172. Leva la prohibition des mariages entre les Goths & les Romainst pourquoi, III. 173. Voulut inutilement abolir le combat judiciaire, III. 195.

Recommander. Ce que c'étoit que se recommander pour un

bénéfice, III. 349.

Récompenses. Trop fréquentes, annoncent la décadence d'un état, I. 118. Le delpote n'en peut donner à ses sujets qu'en argent; le monarque en honneurs qui conduissent à la fortune; & la république en honneurs seulement, ibid. Une religion qui n'en promettroit pas pour l'autre vie, n'attacheroit pas beaucoup, III. 79.

Réconciliation. La religion en doit fournir un grand nombre de moyens, lors qu'il y a beaucoup de sujets de haine

dans un état, III. 65.

Reconnoissance. Ce devoir dérive d'une loi antérieure aux

loix positives, I. 5.

Régale. Ce droit s'étend - il sur les églises des pays nouvellement conquis, parce que la couronne du roi est ronde? III. 284.

R gie des revenus de l'état. Ce que c'est: ses avantages sur les fermes; exemples tirés de grands états, II. 61 of suiv.

Registre olim. Ce que c'est, III. 251.

Registres publics. A quoi ont succédé: leur utilité, III. 260. Reines régnantes és donairieres. Il leur étoit permis, du tems de Gontran & de Childebert, d'alièner pour toujours, même par testament, les choses qu'elles tenoienc

du tisc, IV. 20.

Religion. L'auteur en parle, non comme théologien, mais comme politique: il ne veut qu'unir les intérêts de la vraie religion avec la politique: c'est être fort injuste, que de lui prêter d'autres vues, III. 46, 47. C'est par ses loix, que Dieu rappelle sans cesse l'homme a lui, I. 6. Pourquoi a tant de force dans les états despotiques, I. 35. Ett, dans les états despotiques, supérieure aux volontés du prince, I. 51. Ne borne point, dans une monarchie, les volontés du prince, ibid. Ses engagemens ne sont point conformes à ceux du monde; & c'est-là une des principales sources de l'inconséquence de notre conduite, I. 62. Quels sont les crimes qui l'intéressent, 7. Peut mettre un peu de liberté dans les états despotiques, II. 39. Raisons physiques de son immutabilité enorient, II. 71, 72. Doit, dans les climats chauds, exciter les hommes à la culture des terres, II. 73. A-t on droit, pour travailler à sa propagation, de réduire en · Tome IV. escla.

esclavage ceux qui ne la professent pas? C'est cette idée qui encouragea les destructeurs de l'Amérique dans leurs crimes, II. 93. Gouverne les hommes concurremment avec le climat, les loix, les mœurs, &c. de-là naît l'efprit général d'une nation, II. 189. Corrompit les mœurs à Corinthe, II. 269. " A établi, dans certains pays, divers ordres de femmes légitimes, III. 4. C'est par raison de climat qu'elle veut, à Formose, que la prêtresse fasse avorter les femmes qui accouchent avant l'âge de trente-cinq ans, III. 16. Les principes des différentes religions tantôt choquent, tantôt favorisent la propagation, III. 34. Entre les fausses, la moins mauvaise cil celle qui contribue le plus au bonheur des hommes dans cette vie, III 46. Vaut il mieux n'en avoir point du tout, que d'en avoir une mauvaise? III. 47. Est-elle un motif réprimant? Les maux qu'elle a faits sont ils comparables aux biens qu'elle a faits, ibid. Doit donner plus de conseils que de loix III. 54, 55. Quelle qu'elle foit, elle doit s'accorder avec les loix de la morale, III. 55 & fair. Ne doit pas trop porter à la contemplation, III. 58, 59. Quelle est celle qui ne doit point avoir de crimes inexpiables, III. 59, 60. Comment sa force s'applique à celle des loix civiles. Son principal but doit être de rendre les hommes bons citoyens, III. 61 & fuiv. Celle qui admet la fatalité absolue doit être foutenue par des loix féveres, & feverement exécutées, ibid. Quand elle défend ce que les loix civiles doivent permettre, il est dangereux que, de leur côté, elles ne permetient ce qu'elle doit condamner, III. 62. C'est une chose bien funeste, quand elle attache la justification à une chose d'accident, III. 62, 63. Celle qui ne promettroit, dans l'autre monde, que des récompenses & des punitions, seroit funeste, ibid. Comment celles qui font fausses sont quelquesois corrigées par les loix civiles, III. 63, 64. Comment fes loix corrigent les inconvéniens de la constitution politique, III. 64, 65 & suiv. Comment ses loix ont l'effet des loix civiles, III. 66, 67. Ce n'est pas la vérité ou la fausseté des dogmes qui les rend utiles ou pernicieuses; c'est l'usage ou l'abus qu'on fait de ces dogmes, III. 67 & suiv. Ce n'eft pas affez qu'elle établiffe un dogme; il faut qu'elle le dirige, III. 69. Ne doit jamais inspirer d'aversion pour les choses indifférentes, III. 70. Ne doit inspirer de mépris pour rien que pour les vices, III. 71. Si on en établiffoit une nouvelle dans les Indes, il faudroit quant au nombre des fetes, se conformer au climat, III. 72. Est susceptible de loix locales, ibid. & suiv. Moyens de la rendre plus générale, ibid. Il y a de l'inconvénient à

transporter une religion d'un pays à un autre, III. 74. & fuiv. Celle qui est fondée fur le climat ne peut fortir de son pays, III. 75. Toute religion doit avoir des dogmes particuliers, & un culte général, ibid. Quelles sont celles qui attachent le plus leurs fectateurs, III. 77. 6 fuiv. Nous sommes fort portes aux religions ido âtres, fans y être attaches: nous ne fommes guere portees aux religions spirituelles, & nous y sommes fort attach s, III. 77, 78. Nous aimons, en fait de religion, tout ce qui suppose un effort, III. 85. Il y fautfaire des laix d'épargne, III. 83. Ne doit pas, sous prétexte de dons, exi-ger ce que les nécessités de l'état ont lussé aux peuples, III. 89. Ne doit pas encourager les dépenses des funérailles, ibid. Celle qui a beaucoup de miaistres doit avoir un pontife, ibid. Quand on en tolere plusieurs d'uns un état, on doit les obliger de se tolérer entr'elles, III. 90. Celle qui est opprimée devient elle-même tôt au tard réprimante, ibid. Il n'y a que celles qui sont into érantes qui aient du zele pour leur propagation, III. 91. C'est une entreprise fort dangereuse pour un prince, même despotique, de vouloir changer celle de son état: pourquoi, III. 91, 92. Pour en faire changer, les invitations, telles que sont la faveur, l'espérance de la fortune, &c. fout plus fortes que les peines, III, 92, 93. Sa propagation est difficile, sur-tout dans les pays éloignés, dont le climat, les loix, les mœurs & les manieres sont différens de ceux où elle est née, & encore plus dans les grands empires despotiques, III, 92. Les Européens infinuent la leur dans les pays étrangers, par le moyen des connoissances qu'ils y portent : les disputes s'élevent entr'eux, ceux qui ont quelqu'intérêt font avertis; on proferit la religion & ceux qui la prêchent, III. 99, 100. C'est la seule chose fixe qu'il y ait dans un état despotique, III. 103. D'ou vient la principale force, ibid. C'est elle qui, duns certains états, fixe le trône dans certaines familles, III. 110. On ne doit point décider par ses préceptes, lorsqu'il s'agit de ceux de la loi naturelle, III. 111. Ses loix ont plus de sublimité, mais moins d'étendue que les loix civiles, III. 113, 114. Objet de ses loix ibid. Les principes de fes loix peuvent rarement régler ce qui doit l'être par les principes du droit civil, ibida Dans quels cas on ne doit pas suivre sa loi qui défend mais la loi civile qui permet, III. 116. Dans quels cas il faut fuivre ses loix, à l'égard des mariages, & dans quels cas il faut suivre les loix civiles, III. 118 & suiv. Les idées de religion ont souvent jetté les hommes dans de grands égaremens, III. 122. 123. Quel est son esprit. III. 123. De ce qu'elle a consacré un usage, il ne faut pas conclurre que cet usage est naturel, ibid. Est-il nécessaire P 2

de la rendre uniforme dans toutes les parties de l'état? III. 289. Dans quelles vues l'auteur a parlé de la vraie, & dans quelle vue il a parlé des fausses, D. 112 & fuiv. Religion catholique. Convient mieux à une monarchie, que

la protestante, III. 52.

Religion chréticune. Combien nous a rendus meilleurs, I. 231. Il est presqu'impossible qu'elle s'établisse jamais à la Chine, II. 203, 204. Peut s'allier très - difficilement avec le despotisme, facilement avec la monarchie & le gouvernement républicain, ibid. III. 49, & suiv. Sépare l'Europe du reste de l'univers; s'oppose à la réparation des pertes qu'elle fait du côté de la population, III. 40. A pour objet le bonheur éternel & temporel des hommes: elle veut donc qu'ils aient les meilleures loix politiques & civiles, III. 47. Avantages qu'elle 2 fur toutes les autres religions, même par rapport à cette vie, III. 49. N'a pas seulement pour objet notre félicité future, mais elle fait notre bonheur dans ce monde: preuves par faits; III. 50 & suiv. Pourquoi n'a point de crimes inexpiables: beau rableau de cette religion, III. 60. - L'esprit des loix n'étant qu'un ouvrage de pure politique & de pure jurisprudence, l'auteur n'a pas eu pour objet de faire croire la religion chrétienne, mais il a cherché à la faire aimer, D. 87. Preuves que Mr. de Montesquieu la croyoit & l'aimoit, D. 93. & fuiv. Ne trouve d'obstacles nulle part où Dieu la veut établir, D. 126. Voyez Christianisme.

Religion de l'isse Formose. La singularité de ses dogmes prouve qu'il est dangereux qu'une religion condamme ce que

le droit civil doit permettre, III. 62.

Resigion des Indes. Prouve qu'une religion, qui justifie par une chose d'accident, perd inutilement le plus grand res-

fort qui soit parmi les hommes, ibid.

Religion des Tartares de Gengis-kan. Ses dogmes finguliers prouvent qu'il est dangereux qu'une religion condamne ce que le droit civil doit permettre, III. 62.

Resigion juice, a été antrefois chérie de Dien; elle doit donc l'etre encore : réfutation de ce raisonnement, qui est la

fource de l'aveuglement des Juits, III. 95.

Religion naturelle. Est-ce en être seétateur de dire que l'homme pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur, & que dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion? D. 102, 103, que le suicide est, en Angleterre, l'esse d'une maladie! D. 105, 106.—que d'expliquer quelque chose de ses principes? D. 108, 109. & fuiv. Loin d'étre la même chose que l'athésseme, c'est eile qui fournit les raisonnemens pour le combattre D. 109. Religion protessante. Pourquoi est-elle plus répandue dans se

nord? III. 53.

Religion révélée. L'auteur en reconnoît une : preuves, D. 93 6 Suiv.

Remontrances. Ne peuvent avoir lieu dans le despotime, I.

50. Leur utilité dans une monarchie, I. 100.

Rementrances aux inquisiteurs d'Espagne & de Portugal où l'injuste cruzuté de l'inquisition est démontrée, III. 94

& Suiv.

Renonciation à la couronne. Il est absurde de revenir contre par les restrictions tirées de la loi civile, III. 129. 130 Celui qui la fait, & ses descendans contre qui elle est faite, peuvent d'autant moins se plaindre, que l'état auroit pu faire une loi pour les exclurre, III. 138.

Rentes. Pourquoi elles baisserent, après la découverte de

l'Amérique, III, 333.

Rentiers. Ceux qui ne vivent que de rentes sur l'état & fur les particuliers font-ils ceux de tous les citoyens qui, comme les moins utiles à l'état, doivent être les moins ménagés? III. 364.

Repos. Plus les causes physiques y portent les hommes, plus les causes morales les en doivent éloigner, II. 73.

Représentant le peuple dans un état libre. Quels ils doivent être, par qui choisis, & pour quel objet, I. 264 & fniv.

Quelles doivent être leurs fonctions, I. 265.

République. Combien il y en a de fortes, I. 17. Comment se change en état monarchique, ou même despotique, I. 26. Nul citoyen n'y doit être revêtu d'un pouvoir exor bitant, ibid. Exception à cette regle, I. 27. Quelle y doit être la durée des magistratures, I. 28. Quelle en est le principe, I. 38. Peinture exacte de fon état, quand la vertu n'y regne pius, I 40. Les crimes privés y font plus publics que dans une monarchie, I. 44. L'ambition y est pernicieuse, I. 47. Pourquoi les mœurs y sont plus pures que dans une monarchie, I. 56. Combien l'éducation y est essentielle, I. 63. Comment peut être gouvernée sagement, & être heureuse, I. 77. Les récompenses n'y doivent consister qu'en honneurs I. 118. Y doit-on contraindre les citoyens d'accepter les emplois publics? I. 119. Les emplois civils & militaires doivent y être réunis, I. 120. La vénalité des charges y feroit pernicieufe, I. 122, 123. Il y faut des cenfeurs, I. 123, 124 & suiv. Les fautes y doivent être punies comme les crimes, I. 124. Les formalités de justice y font nécessaires, I. 129 & suiv. Dans les jugemens, on y doit suivre le texte précis de la loi, I. 131 & suiv. Comment les jugemens doivent s'y former, I. 132. A qui le jugement des crimes de lese majesté y doit être confié; & comment on y doit mettre un frein à la cupidité du peuple, dans ses jugemens, 1. 133 & suiv. La clémence y est moins nécessaire que dans la monarchie, I. 160.

Les républiques finissent par le luxe, I. 169. La continence publique y est nécessaire, I. 174. Pourquoi les mœurs des femmes y sont austeres, I. 176. Les dots des femmes y doivent être médiocres, I. 183. La communauté de biens entre mari & femme n'y est pas si utile que dans une monarchie, I. 184. Les gains nupriaux des femmes y seroient pernicieux, ibid. Propriétés diftinctives de ce gouvernement , I. 206 & fuiv. Comment pourvoit à sa sureté, I. 215 & suiv. Il y a , dans ce gouvernement, un vice intérieur, auquel il n'y a point de remede & qui le détruit tôt ou tard, ibid. Esprit de ce gouvernement, I. 218. Quand, & comment peut faire des conquêtes, I. 236. Conduite qu'elle doit tenir avec les peuples conquis, I. 238, 239. On croit communément que c'est l'état où il y a le plus de liberté, I. 254. Quel est le chef-d'œuvre de législation dans une perite republique, I. 282. Pourquoi, quand elle conquiert, elle ne peut pas gouverner les provinces conquises autrement que despotiquement ? I. 307. Il est dangereux d'y trop punir le crime de lese-majesté, II. 27 & fuiv. Comment on y suspend l'usage de la liberté, II. 29. Loix qui y sont favorables à la liberté des citoyens, II. 30. Quelles y doivent être les loix contre les débiteurs, II. 31 & sur. Tous les citoyens y doi-vent-ils avoir la liberté de sortir des terres de la république? II. 41, 42. Quels tributs elle peut lever fur les peuples qu'elle a rendus esclaves de la glebe, II. 45. On y reut augmenter les tributs, II. 55. Quel impôt y est le plus naturel, II. 56. Ses revenus sont presque toujours en régie, II. 62. La profession des traitans n'y doit pas être honorée, II. 63. La pudeur des femmes esclaves y doit être à couvert de l'incontinence de leurs maitres, II. 102, 103. Le grand nombre d'esclaves y est dangereux, II. 103. Il est plus dangereux d'y armer les esclaves, que dans une monarchie, II. 104. Reglemens qu'elle doit faire touchant l'affranchissement des efclaves, II. 111 & suiv. L'empire sur les femmes n'y pourroit pas être bien exercé, II. 124. Il s'en trouve plus souvent dans les pays stériles, que dans les pays fertiles; II. 149 & fniv. Il y a des pays où il seroit impossible d'établir ce gouvernement, II. 187. S'allie trèsfacilement avec la religion chrétienne, II. 204. Le commerce d'économie y convient mieux que celui de luxe, II. 230 & fair. On y peutécablir un portfranc, II. 239. Comment doit acquitter ses dettes, II. 364. Les batards y doivent être plus odieux que dans les monarchies, II. 6. Il y en a où il est bon de faire dépendre les mariages des magistrats, III. 7. On y réprime également le luxe

de vanité, & celui de superstition, III. 88. L'inquisition n'y peut former que de malhonnêtes gens, III. 117. On y doit faire en sorte que les femmes ne pussient s'y prévaloir, pour le luxe, ni de leurs richesses, ni de l'espérance de leurs richesses, III. 156. Il y a certaines républiques où l'on doit panir ceux qui ne prennent aucun parti dans les séditions, III. 266.

République fédérative. Ce que c'est: cette espece de corps ne peut être détruit: pourquoi, I. 215 & fu'v. De quoi doit être composée, I. 218. Ne peut que très-difficilement subsister, si elle est composée de républiques & de monarchies: raisons, & preuves, I. 219. Les états qui la composent ne doivent point conquérir les uns sur les

aures, I. 236.
Républiques antiennes. Vice effentiel qui les travailloit, I. 265; 272. Tableau de celles qui extitoient dans le monde avant la conquête des Romains. Tous les peuples connus, hors la Perfe, étoient alors en république, I.

278.
Républiques d'Italie. Les peuples y sont moins libres que dans nos monarchies: pourquoi, I. 260. Touchent prefque au despotisme: ce qui les empéche de s'y précipiter, I. 261.

Républiques grecques. Dans les meilleures, les richesses étoient aussi onéreuses que la pauvreté, I. 167. Leur esprit étoit de se contenter de leurs territoires : c'est ce qui les sit subsister si longtemps, I. 206.

Répudiation. La faculté d'en user en étoit accordée, à Athenes, à la semme comme à l'homme, II. 130. Dissérence entre le divorce & la répudiation: la faculté de répudier doit être accordée, par-tout où elle a lieu, aux semmes comme aux hommes: pourquoi, II. 132 & luic. Est-il vrai que, pendant 520 ans, personne n'osa, à Rome, user du droit de répudier accordé par la loi, ihid. & saiv. Les loix, sur cette matiere, changerent à Rome, à mesure que les mœurs y changerent, II. 211, 212.

Referipts. Sont une mauvaile forte de législation: pourquoi,

Restitutions. Il est absurde de vouloir employer contre la renonciation à une couronne, celles qui sont tirées de la loi civile, III. 130.

Réferrettion des corps. Ce dogme, mal dirigé, peut avoir des conféquences functies, III. 62.

Restait Vignager. Pernicieux dans une ariflocratie, I. 96.
Utile dans une monarchie, s'il n'étoit accordé qu'aux nobles, I. 97. Quand a pu commencer à avoir lieu, à l'égard des fiefs, IV. S4.

P & Re-

Revenus publics. Usage qu'on en doit faire dans une aristocratie; I. 93. Leur rapport avec la liberté: en quoi ils consistent: comment on les peut & on les doit fixer, II.

42 & Suiv.

Révolitions. Ne peuvent se faire qu'avec des travaux infinis, & de bonnes mœurs; & ne peuvent se soutenir qu'avec de bonnes loix, I. 87, 88. Difficiles & rares dans les monarchies; faciles & fréquentes dans les états despotiques, I. 100, 101. Ne sont pas toujours accompagnées de guerres, I. 101, Remettent quelquesois les soix en vigueur, I. 287.

Rhodes. On y avoit outré les loix touchant la sureté du commerce, II. 244. A été une des villes les plus commer-

çantes de la Grece, II. 269.

RHODES. (Le marquis DE). Ses rêveries sur les mines

des Pyrénées, II. 292.

Rhodiens. Leurs loix donnoient le navire & fa charge à ceux qui restoient dedans pendant la tempête; & ceux qui

l'avoient quitté n'avoient rien, III. 140.

RICHELIEU (Le cardinal DE). Pourquoi exclud les gens de bas lien de l'administration des affaires, dans une monarchie, I. 45. Preuve de son amour pour le despotisme, I. 99 Suppose, dans le prince & dans ses ministres, une vertu impossible, I. 102. Donne, dans son

testament, un conseil impratiquable, III. 281.

Richesses. Combien, quand elles sont excessives, rendent injustes ceux qui les possedent, I. 82, 83. Comment peuvent demeurer également partagées dans un état, I. 162. Etoient aussi onéreuses, dans les bonnes républiques grecque, que la pauvreté, I. 167. Estets bienfaisans de celles d'un pays, II. 44. En quoi les richesses consistent, II. 249, 250. Leurs causes & leurs estets, ibid, & seq. Dieu veut que nous les méprisions: ne lui faisons donc pas voir, en lui offrant nos trésors, que nous les estimons, III. 88, 89.

Ripnaires. La majorité étoit fixée par leur loi, II. 180. Réunis avec les Saliens sous Clovis, conserverent leurs usages, III. 158. Quand, & par qui leurs usages furent mis par écrit, ibid. Simplicité de leurs loix: causes de cette simplicité, III. 159. Comment leurs loix cesserent d'être en usage chez les François, III. 174 & suiv. Leurs loix se contentoient de la preuve négative, III. 183. Et toutes les loix barbares, hors la loi falique, admettoient la preuve par le combat singulier, III. 184. Cas où ils admettoient l'épreuve par le fer, III. 190. Voye. Francs sinnaires.

Rites. Ce que c'est à la Chine, 202.

Rizo

Rix. Les pays qui en produisent sont beaucoup plus peuplés que d'autres, III. 13.

Robe (Gens de). Quel rang tiennent en France : leur état ;

leurs fonctions, II. 248.

Rohan (Duché de). La succession des rotures y appartient au dernier des mâles: raifons de cette loi, II. 168.

Rois. Ne doivent rien ordonner à leurs sujets qui soit contraire à l'honneur, I. 59. Leur personne doit être sacrée, même dans les états les plus libres , I. 270. Il vaut mieux qu'un roi soit pauvre, & son état riche, que de voir l'état pauvre, & le roi riche, II. 323. Leurs droits à la couronne ne doivent serégler par la loi civile d'aucun peuple, mais par la loi politique seulement, III. 129.

Rois a' Angleterre. Sont presque toujours respectés au dehors, & inquiétés au dedans, II. 220. Pourquoi, ayant une autorité si bornée, ont tout l'appareil & l'extérieur

d'un puissince si absolue, II. 221.
Rois de France. Sont la source de toute justice dans leur royaume, III. 220, 221. On ne pouvoit fausser les jugemens rendus dans leur cour, ou rendus dans celle des feigneurs par des hommes de la cour royale, ibid. Ne pouvoient, dans le fiecle de S. Louis, faire des ordonnances générales pour tout le royaume, fans le concert des barons, III. 230 & fuiv. Germe de l'histoire de ceux de la premiere race, III. 295. L'usage où ils étoient autrefois de partager leur royaume entre leurs enfans, est une des sources de la servitude de la glebe & des fiefs, III. 305, 306. Leurs revenus étoient bornés autrefois à leur domaine, qu'ils faisoient valoir par leurs esclaves: preuves, III. 315. Dans les commencemens de la monarchie, ils levoient des tributs for les ferfs de leurs domaines seulement; & ces tributs se nommoient centres, ou cens, III. 318, 319.

Voyez Ecclésiastiques Seigneurs.

Bravoure de ceux qui régnerent dans le commencement de la monarchie. III. 327, 328. En quoi confificient leurs droits sur les hommes libres, dans les commencemens de la monarchie, III. 333. Ne pouvoient rien le-ver sur les terres des Francs: c'est pourquoi la justice ne pouvoit pas leur appartenir dans les fiefs, mais aux seigneurs seulement, III. 342 & suit. Leurs juges ne pouvoient autrefois entrer dans aucen fief, pour y faire aucunes fonctions, III. 343, 344. Férocité de ceux de la premiere race: ils ne faitoient pas les loix . mais suspendoient l'usage de celles qui étoient faites, IV. 7 & juiv. En quelle qualité ils presidoient, dans les commencemens de la monarchie, aux tribunaux & aux assemblées où se tailoient les loix; & en que le qualité ils commandoient

leurs armées, IV. 15. Epoque de l'abbaissement de ceuzde la premiere race, IV 18. Quand, & pourquoi les maires les tinrent enfermés dans leurs palais, IV. 18, 19. Ceux de la seconde race furent électifs & héréditaires en même temps, IV. 40, 41 & suiv. Leur puissance directe sur les fiefs. Comment, & quand ils l'ont perdue, IV. 64. & Suiv.

Rois de Rome. Etoient électifs-confirmatifs, I. 283. Quel étoit le pouvoir des cinq premiers, ibid. & suiv. Quelle étoit leur compétence dans les jugemens, I. 298.

Rois des Francs, Pourquoi portoient une longue chévelure. II. 177. Pourquoi avoient plusieurs femmes, & leurs sujets n'en avoient qu'une, itid Leur majorité, II. 175 6 fuiv. Raisons de leur esprit sanguinaire, II. 182.

Rois des Germains. On ne pouvoit l'être avant la majorité. Inconvéniens qui firent changer cet usage, II. 181. Etoient différens des chefs; & c'est dans cette différence que l'on trouve celle qui étoit entre le roi & le maire du

palais, IV. 14 & Suiv.

Romains. Pourquoi introduisirent les actions dans leurs jugemens, I. 133. Ont été longtemps réglés dans leurs mœurs, sobres & pauvres, I. 203. Avec quelle religion ils étoient liés par la foi du ferment : exemples finguliers, I. 203, 204. Pourquoi plus faciles à vaincre chez eux qu'ailleurs, I. 225. Leur injuste barbarie dans les conquêtes, I 230, 231. Leurs usages ne permettoient pas de faire mourir une fille qui n'étoit pas nubile: comment Tibere concilia cet usage avec sa cruauté, II. 24. Leur fage modération dans la punition des conspirations, II. 28, 29. Epoque de la dépravation de leurs ames, ibid. Avec quelles précautions il privoient un citoyen de sa liberté, II. 29, 30. Pourquoi pouvoient s'affranchir de cout impôt, II. 54. Raisons physiques de la sagesse avec laquelle les peuples du nord se maintinrent contre leur puissance, II. 71. La lepre étoit inconnue aux premiers Romains, II. 78. Ne se tuoient point sans sujet: diffécence, à cet égard, entr'eux & les Anglois, II. 81. Leur police touchant les esclaves n'étoit pas bonne, II. 103. Leurs esclaves sont devenus redoutables à mesure que les mœurs se sont corrompues, & qu'ils ont fait contr'eux des loix plus dures. Détail de ces loix, II. 106 de fuiv. Mithridate profitoit de la disposition des esprits. pour leur reprocher les formalités de leur justice, II. 187. Les premiers ne vouloient point de roi, parce qu'ils en craignoient la puissance; du temps des empereurs, ils ne vouloient point de roi; parce qu'ils n'en pouvoient souffrir les manieres, II 188. Trouvoient, du temps des empereurs, qu'il y avoir plus de tyrannie à les priver

J'un baladin qu'à leur imposer des loix trop dures, ibid. Idée bifarre qu'ils avoient de la tyrannie, sous les empereurs, ibid. Etoient gouvernés par les maximes du gouverne. ment & les mœurs anciennes, II 189 Leur orgueil leur fut utile, parce qu'il étoit joint à d'autres qualités morales, II. 194. Motifs de leurs loix au sujet des donations à cause de nôces, 11. 210, 211. Pourquoi leurs navires étoient plus vîtes que ceux des Indes; II. 264. Plan de leur navigation: leur commerce aux Indes n'étoit pas si étendu, mais étoit plus facile que le nôtre, II. 282. Ce qu'ils connoissoient de l'Afrique, II. 285 & saiv. Où étoient les mines d'où ils tiroient l'or & l'argent , II. 291. Leur traité avec les Carthaginois, touchant le commerce maritime, II. 293. Beile description du danger auguel Mithridate les exposa, II. 295 & saiv. Pour ne pas paroître conquérans, ils étoient destructeurs: conséquences de ce système, II. 296. Leur génie pour la marine, Il. 297. La constitution politique de leur gouvernement, leur droit des gens, & leur droit civil, étoient opposés au commerce, II. 297. 298 & suiv. Comment réussirent à faire un corps d'empire de toutes les nations conquises, Il. 299, 300. Ne voulvient point de commerce avec les barbares, ibid. N'avoient pas l'esprit de commerce, ibid. Leur commerce avec l'Arabie & les Indes, II. 301 & faiv. Pourquoi le leur fut plus confidérable que celui des rois d'Egypte, II. 303 & suiv. Leut commerce intérieur, II. 305. Beauté & humanité de leurs loix, II. 306. Ce que devint le commerce, après leur affoiblissement en orient, II 307 & inv. Quelle étoit originairement leur monnoie; ses inconvéniens, II. 327. Les changemens qu'ils firent dans leur monnoie sont des coups de fagesse qui ne doi ent pas être imités, II. 353 c' suiv. On ne les trouve jamais si supérieurs, que dans le choix des circonstances où ils ont fait les biens & les maux, II. 357. Changemens que leurs monnoies essuye. rent fous les empereurs, ibid. Taux de l'usure dans les différens temps de la république : comment on éludois les loix contre l'usure: ravages qu'elle fit, II. 367 & friv. Etat des peuples, avant qu'il y eût des Romains, III. 18, 19. Ont englouti tous les états, & dépeuplé l'univers, III. 19. Furent dans la nécessité de faire des loix pour la propagation de l'espece: détail de ces loix, III. 20 & suiv Leur respect pour les vieillards. III. 25. Leurs loix & leurs ulages fur l'exposition des enfans, III. 26 & fair. Tableau de leur empire, dans le temps de fa décadence : c'est eux qui sont cause de la dépopulation de l'univers, III 37, 38. N'auroient pas commis les ravages & les massacres qu'on leur reproche, s'ils eussent été chrétiens, III, 50. Loi injuste de ce peuple, touchant le divorce, III. 105. Leurs reglemens & leurs loix civiles; pour conserver les mœurs des femmes, furent changées quand la religion chrétienne eut pris naissance, III. 114 & suiv. Leurs loix défendaient certains mariages, & même les annulloient, III. 119. Désignoient les freres & les cousins germains par le même mot, III. 122. Quand il s'agit de décider du droit à une couronne, leurs loix civiles ne font pas plus applicables que celles d'aucun autre peuple, III. 129. Origine & révolutions de leurs loix fur les succettions, III. 141 - 157. Pourquoi leurs testamens étoient soumis à des formalités plus nombreuses, que ceux des autres peuples, III. 146, 147. Par quels moyens ils chercherent à réprimer le luxe de leurs femmes, auquel leurs premieres loix avoient laissé une porte ouverte, III. 148 & fuiv. Comment les formalités leur fournissoient des moyens d'éluder la loi, III. 150 & suiv. Tarif de la différence que la loi salique mettoit entr'eux & les Francs, III. 164 & Suiv. Ceux qui habitoient dans le territoire des Wisigoths étoient gouvernés par le code théodossen, III. 167. La prohibition de leurs mariages avec les Goths fut levée par Récessuin. de: pourquoi, III. 172. Pourquoi n'avoient point de partie publique, III. 240 Pourquoi regardoient comme un déshonneur de mourir sans héritier, III. 271. Pourquoi ils inventerent les substitutions, ibid. Il n'est pas vrai qu'ils furent tous mis en servitude, lors de la conquête des Gaules par les barbares : ce n'est donc pas dans cette prétendue servitude qu'il faut chercher l'origine des fiefs, III. 298 & suiv. Ce qui a donné lieu à cette fable, III. 303, 304. Leurs révoltes, dans les Gaules, contre les peuples barbares conquérans, font la principale source de la servitude de la glebe, & des fiefs, III. 304 6 (uiv. Payoient seuls des tributs, dans les commencemens de la monarchie françoise: traits d'histoire & passages qui le prouvent, III. 309 & suiv. Quelles étoient leurs charges dans la monarchie des Francs, III 312 & fuiv. Ce n'est point de leur police générale que dérive ce qu'on appelloit autrefois, dans la monarchie, census, ou cens: ce n'est point de ce cens chimérique que dérivent les droits des feigneurs : preuves , III. 320 & Smir. Ceux qui , dans la domination françoise étoient libres, marchoient à la guerre fous les comtes, III. 325. Leurs ulages sur l'ufure, D. 142 & fuiv.

Voyez Droit romain. Loix romaines. Rome. Romans de chevalerie. Leur origine, III. 204.

Rome ancienne. Une des principales causes de sa ruine sur de n'avoir pas sixé le nombre des citoyens qui devoient former les assemblées, I. 19. Tableau raccourci des disférentes révolutions qu'elle a essuyées, ibid. Pourquoi on s'y détermina si difficilement à élever les plébéiens aux grandes charges, I. 20. Les fuffriges fecrets furent une des grandes causes de sa chûte, I. 23, 24. Sagesse de fa constitution, I. 25. Comment défendoit son aristocratie contre le peuple , I. 27. Utilité de fes dictateurs. ibid. Pourquoi ne put refter libre après Sylla, I. 39, 40. Source de les dépenses publiques, I. 76 77. Par qui la censure y étoit exercée, I. 88. Loi funeste qui y sut établie par les décemvirs, I. 92. Sagesse de sa conduite. pendant qu'elle inclina vers l'aristocratie, I. 92, 93. Est admirable dans l'établissement de ses censeurs, I. 95. Pourquoi, sous les empereurs, les magiltratures y furent dittinguées des emplois militaires, I. 122. Combien les loix y influoient dans les jugemens, I. 131, 132. Com-ment les loix y mirent un frein à la cupidité qui auroit pu diriger les jugemens du peuple, I. 134. Exemples de l'excès du luxe qui s'y introduitit, I. 166. Comment les institutions y changerent avec le gouvernement, I. 178. Les femmes y étoient dans une perpétuelle tutelle. Cet usage sut abrogé: pourquoi, I. 179, 180 La crainte de Carthage l'affermit, 1.193. Quand elle fut corrompue, on chercha en vain un corps dans lequel on pût trouver des juges integres, I. 202 & Suiv. Pendant qu'elle fut vertueuse, les plébéiens eurent la magnanimité d'élever toujours les patriciens aux dignités qu'ils s'étoient rendues communes avec eux, I. 203. Les affociations la mirent en état d'attaquer l'univers, & mirent les barbares en état de lui reufter . I. 216. Si Annibal l'eut prife , c'étois fait de la république de Carthage, I. 237. Quel étoit l'objet de fon gouvernement, I. 266. On y pouvoit accuser les magistrats: utilité de cet usage, I. 270. Ce qui fuz cause que le gouvernement changea dans cette république; 1. 273. Pourquoi cette république, jusqu'au temps de Marius, n'a point été subjugée par ses propres armées, I. 274. Description & causes des révolutions arrivées dans le gouvernement de cet état, I. 283 & suiv. Quelle étoit la nature de son gouvenement sous ses rois, ibid. Comment la forme du gouvernement changea fous ses deux derniers rois, I. 284. Ne prit pas, après l'expulsion de fes rois, le gouvernement qu'elle devoit naturellement prendre, I. 286, 287. Par quels moyens le peuple y établit sa liberté. Temps & motifs de l'établissement des différentes magistratures, I.287, 288. Comment le peuple s'y affembloit, & quel étoit le temps de ses affemblées, I. 288 & suiv. Comment, dans l'état le plus florissant de la république, elle perdit tout-à coup sa liberté, I. 290 & sniv. Révolutions qui y furent causées par P 7

l'impression que les spectacles y faisoient sur le peuple I. 291. Puissance législative dans cette république, I. 292. Ses inflitutions la sauverent de la ruine où les plébéiens l'entraînoient par l'abus qu'ils faisoient de leur puissance, I 291. Puissance exécutrice dans cette république, I. 294 & suiv. Belle description des passions qui animoient cette république, de ses occupations; & comment elles étoient partigées entre les différens corps, I. 294, 295. Détail des différens corps & tribunaux qui y eurent successivement la puissance de juger. Maux occasionnés par ces variations. Détail des différentes especes de jugemens qui y étoient en usage, I 296, 297 & fuiv. Maux qu'y cauferent les traitans , 1. 304 & fuiv. Comment gouverna les provinces dans les différens dégrés de son accrosssement, I. 306 & fuir. Comment on y levoit les tributs, I. 308, 309 Pourquoi la force des provinces conquises ne ht que l'affoiblir, I. 309. Combien les loix criminelles y étoient imparfaites sous ses rois, II. 4. Combien il y falloit de voix, pour condamner un accufé, II. 6. Ce que l'on y nomm it privilege, du temps de la république, II 29 30. Comment on y punissoit un accusateur injuste. Precautions pour l'empêcher de corrompre ses juges, II. 30. L'accuse pouvoit se retirer avant le jugement, ib d. La dureté des loix contre les débiteurs a penfé, plusieurs fois, être funeste à la république: tableau abrégé des évenemens qu'elle occasionna, II. 31, 32 & Suiv. Sa liberte lui fut procurée par des crimes, & confirmée par des crimes, II 32, 33. C'étoit un grand vice, dans son gouvernement, d'affermer ses revenus, II. 62. La république périt, parce que la profession des traitans y sut honorée, II. 64. Comment on y punissoit les enfans, quand on eut ôté aux peres le pouvoir de les faire mourir, II. 109. On y mettoit les esclaves au niveau des bêtes, II: 110 Les diverfes loix, touchant les esclaves & les affranchis, prouvent fon embarras à cet égard, II. 111. Ses loix politiques, au sujet des affranchis écoient admirables, II. 113, 114. Est-il vrai que, pendant cinq cent vingt ans, personne n'ofa user du droit de répudier, accorde par la loi? 11. 122 & friv. Quand le péculat commença à y être connu. La peine qu'on lui imposa prouve que les loix suivent. les mœurs, Il. 209. On y changea les loix, à mesure que les mœurs y changerent, ibid. & fuiv. La politesse n'y est entrée que quand la liberté en est sortie, II. 224. Différentes époques de l'augmentation de la fomme d'or & d'argent qui y étoit, & du rabais des monnoies qui s'y est toujours fait en proportion de cette augmentation. 11. 355 & Juiv. Sur quelle maxime l'usure y sur réglée

après la destruction de la république, II. 375. Les lois y furent peut-être trop dures contre les batards, III. 6. Fut plus affoiblie par les discordes civiles, les triumvirats & les proscriptions, que par aucune autre guerre, III. 22. Il y étoit permis à un mari de preter la feinme à un autre; & on le punissoit, s'il la souffroit vivre dans la débauche. Conciliation de cette contradiction apparente, III. 131 Par qui les loix, sur le partage des terres, y furent faires, III. 142, 143. On n'y pouvoit faire autrefois de testament que dans une assemblée du peuple: pourquoi, III. 143. La faculté indéfinie que les citoyens y avoient de teffer fut la fource de bien des maux, III. 144, 145. Pourquoi le peuple y demanda sans cesse les loix agraires, ibid. Pourquoi la galanterie de chevalerie ne s'y est point introduite, III. 240. On ne pouvoit entrer dans la maison d'aucun citoyen, pour le citer en jugement. En France, on ne peut pas faire de citations ailleurs ces deux loix, qui font contraires, partent du même esprit, III. 273 274. On y punissoit le receleur de la même peine que le voleur : ce a étoit juste à Rome; cela est injuste en Fr. n.e, 111. 275, 276. Comment le vol y étoit puni Les loix, sur cette matiere, n'avoient nul rapport avec les autres l'ix civiles, III. 276 ¿ suiv. Les médecins y étoient punis de la déportation, ou même de la mort, pour leur négligence ou leur impéritie, III. 279. On y pouvoit tuer le voleur qu se metroit en défense. Correctif que la loi avoit apporté à une disposition qui pouvoit avoir de si funestes consequences. III. 280.

Voyez Proit romain. Loix romaines. Romains.

Rome moderne. Tout le monde y est à son aise, excepté ceux qui ont de l'industrie, qui cultivent les arts & les terres, ou qui sont le commerce, III. 45. On y regarde comme consorme au langage de la maltôte, & contraire à celui de l'écriture, la maxime qui dit que le clergé doit contri-

buer aux charges de l'état, III. 87.

ROMULUS. La crainte d'être regardé comme tyran, empêcha Auguste de prendre ce nom, II. 188. Ses loix, touchant la conservation des ensans, III. 36. Le partage qu'il fit des terrès est la source de toutes les loix romaines sur les successions, III. 141 & suiv. Ses loix, sur le partage des terres, surent rétablies par Servius Tullius, III. 143.

RORICON, bifierien franc. Etoit pafteur, III. 297.

ROTHARIS, rei des Lombards. Déclare, par une loi, que les lépreux font morts civilement, II. 79. Ajouta de nouvelles loix à celles des Lombards, III. 160.

Royanté. Ce n'est pas un honneur seulement, III. 285.

Ruser

Ruse. Comment l'honneur l'autorise dans une monarchie;

Russie. Pourquoi on y a augmenté les tributs, II. 54 On y a très prudemment exclu de la couronne tout héritier qui possede une autre monarchie, III. 137, 138.

s.

S abat. La stupidité des juiss, dans l'observation de ce jour, prouve qu'il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu'il s'agit de ceux de la loi naturelle, III. 1111.

Sacerdoce. L'empire a toujours du rapport avec le sacerdo-

ce, III. 32.

Sa remens. Étoient autrefois refusés à ceux qui mouroient fans donner une partie de leurs biens à l'église, III. 254. Sacrifices. Quels étoient ceux des premiers hommes, selon Porphyre, III. 84

Sairitee. Le droit civil entend mieux ce que c'est que ce

crime, que le droit canonique, III. 112.

Sacrilege caché. Ne doit point être poursuivi, II. 7, 8.

Sucrileges fimples. Sont les seuls crimes contre la religion, II. 7. Quelles en doivent être les peines? ibid. Excès monstrueux où la superstition peut porter, si les loix humaines se chargent de les punir, II. 8.

Saliens. Réunis avec les Ripuaires, sous Clovis, conserve-

rent leurs usages, III. 158.

Saligar. Erymologie de ce mot. Explication de la loi que nous nommons ains, II. 169 & faiv.

Voyez Loi salique. Terre salique.

SALOMON. De quels navigateurs se servit, II. 262. La longueur du voyage de ses slottes prouvoit-elle la grandeur de l'éloignement? II. 263.

Sannites. Causes de leur longue résistance aux efforts des Romains, I. 65. Courume de ce peuple sur les maria-

ges, I. 184. Leur origine, I. 186.

Sardaigne (Le fen roi de). Conduite contradictoire de ce prince, I. 120. Etat ancien de cette isle. Quand, &

pourquoi elle a été ruinée, II. 153.

Sarrafni. Chasses par Pepin & par Charles Martel, III, 169. Pourquoi surent appellés dans la Gaule méridionale. Revolution qu'ils y occasionnerent dans les loix, III. 173, 174. Pourquoi dévasterent la France, & non pas l'Anemigne, IV. 72.

Satisfaction. Voyez Composition.

S. nvages. Objet de leur police, I. 257. Différence qui est entre les suvages & les barbares, II. 159. C'est la nature & le climat presque seuls qui les gouverneur, II.

109,

189. Pourquoi tiennent peu à leur religion, III, 164: Sanns, Sont originairement de la Germanie, II. 174. De qui ils requrent d'abord des loix, III. 159. Caules de la dureré de leurs loix, III, 160, 161. Leurs loix criminelles étoient faites fur le même plan, que celles des Ripuaires, III. 183

Science, est dangereuse dans un état despotique, I. 61. SCIPION. Comment retint le peuple à Rome, après la

bataille de Cannes, I. 224. Par qui fur jugé, I. 301. Scholustiques, Leurs réveries ont cause tous les milheurs qui accompagnerent li ruine du commerce, II. 308 & Ouiv. Scythes. Leur système sur l'immortalité de l'ame, III. 70. Il leur étoit permis d'épouser leurs filles, III. 121.

Secondes nices. Voyez Noces.

Stáltions, Faciles à appaifer dans une république fédérative, I. 217, 218. Il est des gouvernemens où il faut punir ceux qui ne prennent pas parti dans une sédition,

III. 266, 267.

Seigneurs. Étoient subordonnés au comte, III. 270. Etoient juges dans leurs seigneuries, assistés de leurs pairs, c'està-dire, de leurs vassaux. III. 213 & suiv. Ne pouvoient appeller un de leurs hommes, fans avoir renoncé à l'hommage, III. 214. Conduite qu'un seigneur devoit tenir, quand sa propre justice l'avoit condamné contre un de ses vassaux, III. 219. Moyens dont ils se servoient, pour prévenir l'appel de faux jugement. III. 220, 221. On étoit obligé autrefois de réprimer l'ardeur qu'ils avoient de juger, & de faire juger, III. 223, 224. Dans quels cas on pouvoit plaider contr'eux, dins leur propre cour, III. 226. Comment S. Louis vouloit que l'on pût se pourvoir contre les jugemens rendus dans les tribunaux de leurs justices, III. 228. On ne pouvoit tirer les affaires de leurs cours, sans s'exposer aux dangers de les fausser, III 230. N'étoient obligés, du tems de S. Louis, de faire observer, dans leurs justices, que les ordonnances royaux qu'ils avoient scellées ou souscrites eux-même, ou auxquelles ils avoient donné leur confentement, III. 231, 232. Etoient autrefois obligés de soutenir euxmême les appels de leurs jugemens: époque de l'abolition de cet usage, III. 233, 234. Tous les frais des procès rouloient autresois sur eux; il n'y avoit point alors de condamnation aux dépens, III 237 & friv. Quand commencerent à ne plus assembler leurs pairs pour juger, III. 257. Ce n'est point une loi qui leur a défendu de tenir eux-même leur cour, ou de juger : cela s'est fait peu à peu, III 259, 260. Les droits dont ils jouissoient autrefois, & dont ils ne jouissent plus, ne leur ont poinc été ôtés comme usurpations: ils les ont perdus par négligence, ou par les circonstances, III. 260. Les chartres d'affranchissement qu'ils donnerent à leurs serfs, sont une des sources de nos coutumes, III. 262. Levoient, dans les commencemens de la monarchie, des tributs sur les serfs de leurs domaines; & ces tributs se nommoient census ou cens, III. 218, 319. Voyez Roi de France, Leurs droits ne dérivent point, par usurpation, de ce cens chimérique que l'on prétend venir de la police générale des Romains, III. 320, 321. Sont la même chose que vassaux étymologie de ce mot, III. 233. Le droit qu'ils avoient de rendre la justice dans leurs terres, avoit la même source que celui qu'avoient les comtes dans la leur, III. 330, 331. Quelle est précisément la source de leurs justices, III. 340 & suiv. Ne doivent point leurs justices à l'usurpation: preuves, III. 344, 345; 348 & suiv.

Sel. L'impôt fur le sel, tel qu'on le leve en France, est injuste & funeste, II. 49, 50. Comment s'en fait le com-

merce en Afrique, III. 324.

SELEUCUS NICATOR. Auroit-il pu exécuter le projet qu'il avoit de joindre le pont-Euxin à la mer Caspienne? II. 260.

SE MIRAMIIS. Source de ses grandes richesses, II. 258. Senat, dans une arisocratic. Quand il est nécessure, I. 26. Sénat, dans une démocratic. Est nécessaire, I. 19. Doit-il être nommé par le peuple? ibid. Ses sustrages doivent être secrets, I. 24. Quel doit être son pouvoir, en matière de législation, 1. 25. Vertus que doivent avoir ceux qui le composent, I. 86, 87.

Sénat d'Athenes. Pendant quel tems ses arrêts avoient force de loi, I. 25. N'étoit pas la même chose que l'aréo-

page, I. 87.

Sénat de Rome. Pendant combien de tems sesarrêts avoient force de loi, I. 25. Pensoit que les peines immodérées ne produisoient point leur estet, I. 151. Son pouvoir, sous les cinq premiers rois, I. 283 & since Etandue de ses sonctions & de son autorité, après l'expulsion des rois, I. 295. Sa lâche complassance pour les prétentions ambitieuses du peuple, I. 299. Epoque sunesse de la perte de son autorité, I. 303.

Sénateurs, dans une ar fi cratic. Ne doivent point nommer

aux places vacantes dans le fénat, I 26.

Sénateurs, dans une démocratie. Doivent-ils être à vie, ou pour un tems ? I. 87, 88. Ne doivent être choisis que parmi les vieillards: pourquoi, I. 88.

Sénateurs romains. Par qui les nouveaux étoient nommés, 1.26. Avantages de ceux qui avoient des enfans fur ceux qui qui n'en avoient pas, III. 26. Quels mariages pouvoient

contracter, III. 29.

Sénatnstonsulte explitien. Appella les enfons à la succession de leur mere, III. 15.7. — tertullien. Cas dans lesquels il accorda aux meres la succession de leurs enfans, ibid.

Sennar. Injustices cruelles qu'y fait commettre la religion

mahométane, III, 50.

Sens. Influent beaucoup fur notre attachement pour une religion, lorsque les idées sensibles sont jointes à des idées

fpirituelles, III. 78.

Sélaration entre mari & femme; pour cause d'adultere. Le droit civil, qui n'accorde qu'au mari le droit de la demander, est mieux entendu que le droit canonique, qui l'accorde aux deux conjoints, III. 112.

Sépulture. Etoit refusée à ceux qui mouroient sans donner une partie de leurs biens à l'église, III. 254. Etoit accordée, à Rome, à ceux qui s'étoient tués eux-mêmes,

III. 272.

Serfs. Devinrent les seuls qui sissent usuge du bâton dans les combats judiciaires, III. 200. Quand, & contre qui pouvoient se battre, III. 211. Leur affranchissement est une des sources des coutumes de France, III. 262. Etoient fort communs, vers le commencement de la troisseme race. Erreur des historiens à cet égand, III. 303 & suiv. Ce qu'on appelloit ceuses, ou cens, ne se levoit que sur eux, dans les commencemens de la monarchie, III. 318 & suiv. Ceux qui n'étoient affranchis que par lettres du roi, n'acquéroient point une pleine & entiere liberté, III. 321, 322.

Deifi de la glebe. Le partage des terres qui se fit entre les barbares & les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent point tous mis en servitude; & que ce n'est point dans cette prétendue servitude générale, qu'il faut chercher l'origine des serss de la glebe, III. 298 & suiv. Voyez Servitude de la glebe.

Serment. Combien lie un peuple vertueux I. 203. Quand on doit y avoir recours en jugement, II. 208. Servoit de prétexte aux clercs, pour faitir leurs tribunaux, même des

matieres féodales, III. 252.

Serment judiciaire. Celui de l'accufé, accompagné de plufieurs témoins qui juroient aufit, sufficit, dans les loix barbares, excepté dans la loi falique, pour le purger, III. 183 & fair. Remede que l'on employoit contre ceux que l'on prévoyoit devoir en abuser, III. 184. Celui qui, chez les Lombards, l'avoit prêté pour se défendre d'une accusation, ne pouvoit plus être forcé de combattre. III. 185. Pourquoi Gondebaud lui substitua la preuve par lo combat singulier, III. 188, 189. Où, & comment il se faisoit, III. 195.

Serrails. Ce que c'est, I. 110, 111. Ce font des lieux de délices qui choquent l'esprit même de l'esclavage, qui en est le principe, II. 101, 102.

Service. Les vassaux, dans les commencemens de la monarchie, étoient tenus d'un double service; & c'est dans cette obligation que l'auteur trouve l'origine des justices seigneuriales, III. 329 & fuiv.

Service militaire. Comment se faisoit dans les commence-

mens de la monarchie, III. 325 & suiv.

Servitude. N'est point l'objet de la conquête. Cas où le conquérant peut en faire usage. Tems qu'il doit la faire durer, I. 232, 233. L'impôt par tête est celui qui lui est le plus naturel, II. 55. Sa marche est un obstacle à son établissement en Angleterre, II. 82, 83. Combien il y en a de fortes, II. 100. Celle des femmes est conforme au génie du pouvoir despotique, II. 124. Pourquoi regne en Asie, & la liberté en Europe, II. 146 & Saiv. Est naturelle aux peuples du midi, II. 256. Voyez Esclavage.

Servitude de la glebe. Ce qui a fait croire que les barbares, qui conquirent l'empire romain, firent un reglement général qui imposoit cette servitude. Ce reglement, qui n'exista jamais, n'en est point l'origine: où il la faut chercher,

III. 303 & suiv.

Servitude domestique. Ce que l'auteur entend par ces mots. II. 115. Indépendante de la polygamie, II. 127, 128

Servitude politique. Dépend de la nature du climat, comme la civile & la domestique, II. 137.

SERVIUS TULLIUS. Comment divisa le peuple romain: ce qui résulta de cette division, I. 21, 22. Comment monta au trône. Changement qu'il apporta dans le gouvernement de Rome, I. 284, 285. Sage établissement de ce prince, pour la levée des impôts à Rome, I. 308, 309. Rétablit les loix de Romulus & de Numa, sur le partage des terres, & en fit de nouvelles, III. 143. Avoit ordonné que quiconque ne seroit pas inscrit dans le cens, seroit esclave. Cette loi fut conservée. Comment se faisoit-il donc qu'il y eût des citoyens qui ne fussent pas compris dans le cens? III. 151.

SEVERE, empereur. Ne voulut pas que le crime de lesemajesté indirect eut lieu sous son regne, II. 17, 18.

Sexes. Le charme que les deux sexes s'inspirent est une des loix de la nature, I. 9. L'avancement de leur puberté & de leur vieillesse dépend des climats; & cet avancement est une des regles de la polygamie, II, 116. & luiv.

SEX-

SEXTILIUS RUFUS. Blâmé par Cicéron de n'avoir pas renau une succession, dont il étoit sidéicommissaire, III. 152.

SEXTUS. Son crime fut utile à la liberté, II. 32.

SEXTUS PEDUCEUS. S'est rendu fameux pour n'avoir

pas abusé d'un fidéicommis, III. 252.

Siamois. Font confister le fouverain bien dans le repos, raisons physiques de cette opinion. Les législateurs la doivent combattre, en établissant des loix toutes prariques, I 39, 40. Toutes les religions leur sont indifférences. On ne dispute jamais, chez eux, sur cette matiere. III. 99.

Siberie. Les peuples qui l'habitent sont sauvages, & non

barbares, II. 159. Voyez Barbares.

Sicile. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d'habitans, avant les Romains, III. 18.

SIDNEY ( Menseur ). Que doivent faire, selon lui, ceux

qui représentent le corps d'un peuple, I. 265.

Sièges. Causes de ces désenses opiniatres, & de ces actions dénaurées que l'on voit dans l'histoire de la Grece, III. 279.

SIGISMOND. Est un de ceux qui recueillit les loix des

Bourguignons, III. 159.

SIMON, conte DE MONTFORT. Est auteur des coutumes de ce comté, III. 262.

SIXTE V. Sembla vouloir renouveller l'accusation publi-

que contre l'adultere, I. 179.
Société. Comment les hommes se sont portés à vivre en société, 9, 10. Ne peut subsister sans gouvernement, I. 12. C'est l'union des hommes, & non pas les hommes même: d'où il suit que, quand un conquérant auroit le droit de détruire une société conquise, il n'auroit pas celui de tuer les hommes qui la composent, I. 231, 232. Il lui faut, même dans les états despotiques, quelque chose de sixe: ce quelque chose est la religion, III 103.

Sociétés. Dans quel cas ont droit de faire la guerre, I.

228, 229.

Saur. Il y a des pays où la polygamie a fait déférer la fuccession à la couronne aux enfans de la sœur du roi, à l'exclusion de ceux du roi même, III. 110. Pourquoi il n'est pas permis à une sœur d'épouser son frère, III. 121. Peuples chez qui ces mariages étoient autorités: pourquoi, III. 123.

Soldats. Quoique vivant dans le célibat, avoient, à Rome,

le privilège des gens mariées, III. 31, 32.

S O L O N. Comment divisa le péuple d'Athènes, I. 21. Comment corrigea les défectuolités des suffrages donnés par

le fort, I. 22, 23. Contradiction qui se trouve dans ses loix, I. 79, 80. Comment bannit l'oiliveté, I. 86. Loi admirable, par laquelle il prévoit l'abus que le peuple pourroit faire de sa puissance dans le jugement des crimes, I. 134. Corrige à Athenes l'abus de vendre les débiteurs, II. 31. Ce qu'il pensoit de ses loix devroit servir de modele à tous les législateurs, II. 208. Abolit la contrainte par corps, à Athenes: la trop grande généralité de cette loi n'étoit pas bonne, II. 242, 243. A fait plusieurs loix d'épargne dans la religion, III. 88. La loi, par laquelle il autorisoit, dans certains cas, les enfans à refuser la subfissance à leurs peres indigens n'étoit bonne qu'en partie, III. 107. A quels citoyens il accorda le pouvoir de tester ; pouvoir qu'aucun n'avoit avant lui, III. 144. Justification d'une de ses loix, qui paroît bien extraordinainaire, III. 266, 267. Cas que les prêtres égyptiens faifoient de sa science, III. 318.

Sompenaires. Voyez Loix sompenaires.

Sophi de Perfe. Détrôné de nos jours pour n'avoir pas affez

versé de sang, I. 49.

Sort. Le suffrage par sort est de la nature de la démocratie:
est désectueux: comment Solon l'avoit rectifié à Athenes,
I. 22, 23. Ne doit point avoir lieu dans une aristocratie,
I. 18.

Sortie du royaume. Devroit être permise à tous les sujets

d'un prince despotique, II. 41, 42.

Sondans. Leur commerce, leurs richesses, & leur force, après la chûte des Romains en orient, II. 307.

Spifflet. Pourquoi est encore regardé comme un outrage qui ne peut se laver que dans le sang, III. 201.

Sourd. Pourquoi ne pouvoit pas tester, III. 146.

Souverain. Dans quel gouvernement peut être juge, I. 133. & suiv.

Sparte. Peine fort singulière en usage dans cette république,

I. 143. Voyez Lacédémonc.

Spartiates. N'offroient aux dieux que des choses communes, afin de les honorer tous les jours, III. 88. Voyez La-cédémone.

Speciacles. Révolutions qu'ils causerent, à Rome, par l'impression qu'ils faisoient sur le peuple, I. 291, 292.

Efiritualisé. Nous ne fommes guere portés aux idées spirituelles, & nous sommes fort attachés aux religions qui nous font adorer un être spirituel, III. 77.

SPINOSA. Son système est contradictoire avec la religion

naturelle, D. 109.

Spinofisme. Quoiqu'il soit incompatible avec le désime, le nouvelliste eccléssatique les cumule sans cesse sur la tête de Mr. de Montesquieu: preuves qu'il n'est ni spinosse ni désiste, D. 88 & suiv.

Stérilité des terres, Rend les hommes meilleurs, II. 154. Stoiciens. Leur morale étoit, après celle des chrétiens, la plus propre pour rendre le genre humain heureux : détail abrégé de leurs principales maximes, III. 57. Nioient l'immortalité de l'ame : de ce faux principe ils tiroient des conféquences admirables pour li fociété, III. 68. L'auteur a loué leur morale mais il a combattu leur fatalité, D.98. Le nouvellifte les prend pour des fectateurs de li religion naturelle, tandis qu'ils étoient athées, D. 109.

Subordination des citoyens aux magifrats. Donne de la force aux loix, I. 89, 90. des enfans à leur pere. Utile aux mœurs, ibid. des jeunes gens aux viciliards. Maintient

les mœurs. ibid.

Subsides. Ne doivent point, dans une aristocratie, mettre de

différence dans la condition des citoyens, I. 92.

Substitutions. Pernicieuses dans une artitocratie, I. 96. Sont utiles dans une monarchie, pourvu qu'elles ne soient permises qu'aux nobles, I. 97. Gènent le commerce, ibid, Quand on sur obligé de prendre, à Rome des précautions pour préserver la vie du pupille des embûches du sabstitué, II. 209, 210. Pourquoi étoient permises dans l'ancien droit romain, & non pas les sidéicommis, III. 147. Quel étoit le motif qui les avoit introduites à Rome, III. 271.

Subficutions pupillaires. Ce que c'est, II. 210.

Substitutions vulgaires. Ce que c'est, ibid. En quel cas avoient lieu, III. 271.

Subtilité. Est un défaut qu'il faut éviter dans la composi-

tion des loix, III. 283.

Successions. Un pere pent, dans une monarchie, donner 14 plus grande partie de la sienne à un seul de ses enfans, I. 98. Comment sont réglées en Turquie, I. 103-à Bantam, ibid. - à Pégu, ibid. Appartiennent au dernier des males chez les Tartares, dans quelques petits districts de l'Angleterre, & dans le duché de Rohan en Bretagne: raisons de cette loi, II. 168. Quand l'usage d'y rappeller la fille & les enfans de la file s'introduisit parmi les Francs: motifs de ces rappels, II. 170 & suiv. Ordra bifarre établi par la loi falique sur l'ordre des succesfions: raisons & source de cette bisarrerie, II. 172 & Sniv. Leur ordre dépend des principes du droit politique ou civil, & non pas des principes du droit naturel, III. 108, 109 & fuiv. Est-ce avec raison que Justinien regarde comme barbare le droit qu'ont les males de succéder au préjudice des filles? ibid. L'ordre en doit être fixé dans une monarchie, III. 128, 129. Origine & révolutions des loix romaines fur cette matiere, III. 141157. On en étendit le droit, à Rome, en faveut de ceux qui se prêtoient aux vues des loix faites pour augmenter la population, III. 146. & faite. Quand commencerent à ne plus être régies par la loi voconienne, III. 155. Leur crdre, à Rome, sut tellement changé sous les empereurs, qu'on ne reconnoît plus l'ancien, III. 156 & saive. Origine de l'usage qui a permis de disposer, par contrat de mariage, de celles qui ne sont pas ouvertes, IV. 84

Successions ab intestat. Pourquoi si bornées à Rome, & les successions restamentaires li étendues, III. 143, 144.

Successions an volue. P.r. qui réglées, dans les états despotiques, I. 108 & suiv. Comment réglée en Moscovie, I. 109. Que le cft la meilleure façon de la régler, I. 109, 110. Les loix & les ulages des différens pays les reglent différemment; & ces loix & usages qui paroiffent injustes à ceux qui ne jugent que sur les idées de leur pays, sont fondées en raison, III. 109 & suiv. Ne doivent pas se regler par les loix civiles, III. 129. Peur être changée. si elle devient destructrice du corps politique pour lequel elle a été établie, III. 137 & suiv. Cas où l'état en peur changer l'ordre, III. 138.

Successions testamentaires Voyez Successions ab intestat.
Suede. Pourquoi on y a fait des loix somptuaires. I. 170.
Suès. Sommes immenses que le vaisseur oyal le Suès porte

en Arabie, II. 301.

Suffraces. Ceux d'un peuple souverain sont ses volontés, L. 18. Combien il est important que la maniere de les donner, dans une démocratie, soit sixé par les loix, ibid. Doivent se donner différemment dans la démocratie & dans l'aristocratie, I. 22,23. De combien de manieres ils peuvent être donnés dans une démocratie, ibid. Comment Solon, sans gêner les suffrages par sort, les dirigea sur les seuls personnages dignes des magistratures, ibid. Doivent-ils être publics, ou secrets, soit dans une aristocratie, soit dans une démocratie? I, 23, 24. Ne doivent pointêtre donnés par le sort dans une aristocratie, I. 25.

Suivide. Est contraire à la loi naturelle & à la religion révélée. De celui des Romains: de celui des Anglois: peutil être puni chez ces derniers? II. 81. Les Grecs & les Romains le punissoient; mais dans des cas différens, III. 271 & suiv. Il n'y avoit point de loi à Rome, du tems de la république, qui punit ce crime; il étoit même regardé comme une bonne action, ainsi que sous les premiers empereurs: les empereurs ne commencerent à le punir que quand ils furent devenus aussi avares qu'ils avoient été cruels, siid, La loi qui punissoit celui qui se tuoit

par

par foiblesse étoit vicieuse, III. 286. Eft - ce être fectateur de la loi naturelle, que de dire que le fuicide est, en Angieterre l'effet d'une maladie, D. 105.

Sujets. Sont portés, dans la monarchie, à aimer leur prin-

ce, II. 34, 35.

Suions, nation germaine. Pourquoi vivoient sous le gouver-nement d'un seul, I. 167.

Sniffe. Quoiqu'on n'y paie point de tributs, un Suisse y paie quatre fois plus à la nature, qu'un Turc ne paie au

fultan, II. 53, 54.

Suiffes ( Lignes ). Sont une république fédérative ; & , par là, regardée en Europe comme éternelle, I. 216. Leur république fédérative est plus parfaite que celle d'Allemagne, I. 218.

Sultans. Ne sont pas obligés de tenir leur parole, quand leur autorité est compromise, I. 49. Droit qu'ils prennent ordinairement sur la valeur des successions des gens du peuple, I. 107. Ne sçavent être justes qu'en outrant

la justice, III. 139. Superficion. Excès monstrueux où elle peut porter, II. 8. Sa force & fes effets, II. 165. Eft, chez les peuples barbares, une des sources de l'autorité des prêtres, II. 185. Son luxe doit être réprimé: il est impie, III. 88.

& Suiv.

Supplices. Conduite que les législateurs doivent tenir à cet égard, suivant la nature des gouvernemens, I. 142 & fuiv. Leur augmentation annonce une révolution prochaine dans l'état, ibid. A quelle occasion celui de la roue a été inventé: n'a pas eu son effet: pourquoi, I. 145. Ne doivent pas être les mêmes pour les voleurs que pour les assassins, I. 156. Ce que c'est, & à quels crimes doivent être appliqués, II. 10. Ne rétablissent point les mœurs; n'arrêtent point un mal général, II. 203.

Sureté du citeyen. Ce qui l'attaque le plus, II. 4. Peine

que méritent ceux qui la troublent, II. 9, 10.

Suferain. Voyez Seigneur.

SYLLA. Etablit des peines cruelles: pourquoi. I. 153, 154. Loin de punir, il récompensa les calomniateurs. II 25.

Synode. Voyez Troies.

Syracuse. Cause des révolutions de cette république; I. 190. Dut sa perte à la défaite des Athéniens, I. 192. L'ostracisme y sit mille maux, tandis qu'il étoit une chose admirable à Athenes, III 270.

Syrie. Commerce de ses rois, après Alexandre, II. 277, Système de Law. Fir diminuer le prix de l'argent, II. 333. A pensé ruiner la France, II. 342 & siiv. Occa-Tome IV. fienne sionna une loi injuste & funeste, qui avoit été sage & juste du tems de César, III. 369.

## T.

TACITE, empereur. Loi sage de ce prince, au sujes

du crime de lese-majesté, II. 25.

TACITE, Erreur de cet auteur prouvée, II. 369, 370. Son ouvrage fur les mœurs des Germains est court, parce que voyant tout, il abrege tout. On y trouve les codes des loix barbares, III. 232. Appelle comites, ce que nous appellons aujourd'hui vajjank, III. 293; 323.

Tulion (la loi du). Est fort en usage dans les états despoti
ques : comment on en use dans les états modérés, I.

158, 159. Voyez Peine du talim.

T A O. Conséquences affreuses qu'il tire du dogme de l'im-

mortalité de l'ame, III. 68.

TARQUIN. Comment monta fur le trône: changemens qu'il apporta dans le gouvernement: causes de sa chûte, I. 284, 286. L'esclave qui découvrit la conjuration faite en sa faveur sut dénonciateur seulement, &c

non témoin, II. 25.

Tartares. Leur conduite avec les Chinois est un modele de conduite pour les conquérans d'un grand état, I, 250. Pourquoi obligés de mettre leur nom sur leurs flêches: cet usuge peut avoir des suites funestes, II. 35, 36. Ne levent presque point de taxes sur les marchandises qui passent, II. 53. Les pays qu'ils ont désolés ne sont pas encore rétablis, II. 54. Sont barbares & non fauvages, II. 159, 160. Leur fervitude, II. 165 & faiv. Devroient être libres; font cependant dans l'esclavage politique: raison de cette fingularité, ibid. Quel est leur droit des gens: pourquoi, ayant des mœurs si douces entr'eux, ce droit est fi cruel, II. 167. La succession appartient, chez eux, au dernier des mâles : raisons de cette loi, II. 167, 168, Ravages qu'ils ont faits dans l'Asie, & comment ils y ont détruit le commerce, II. 259, 260. Les vices de ceux de Gengis-kan venoient de ce que leur religion défendoit ce qu'elle auroit dû permettre & de ce que leurs loix civiles permettoient ce que la religion auroit du défendre, III. 62. Pourquoi n'ont point de temples: pourquoi fi tolérans en fait de religion, III. 81. Pourquoi peuvent épouser leurs filles, & non pas leur mere, III. 120.

Taxes fur les marchandifes. Sont les plus commodes & les moins onéreuses, II. 48, 49. Il est quelquesois dangereux de taxer le prix des marchandises, II. 336.

Times fur les personness. Dans quelle proportion doivent être im.

imposées, II. 47. - fur les terres. Bornes qu'elles doi-

vent avoir, 11, 48.

Témoins. Pourquoi il en faut deux pour faire condamner un accusé, II. 6. Pourquoi le nombre de ceux qui sont requis par les loix romaines, pour assister à la confection d'un testament, sut six à cinq, III. 145. Dans les loix barbares, autres que la salique, les témoins sormoient une preuve négative complette, en jurant que l'accusé n'étoit pas coupable. III. 183. L'accusé pouvoit, avant qu'ils eussent eté entendes en justice, leur offrir le combat judiciaire: quand & comment ils pouvoient le resuster, III. 211 & since Dépositent en public: abrogation de cetusage, III. 236 & since. La peine contreles saux témoins est capitale en France; elle ne l'est point en Angleterre: motifs de ces deux loix, III. 274.

Temples. Leurs richesses attachent à la resignon, III. 80. Leur origine, ibid. Les peuples qui n'ont point de matfons ne bàtissent point de temples, III. 81. Les peuples qui n'ont point de temple ont peu d'attachement

pour lear religion, ibid.

Terre. C'est par le soin des hommes qu'elle est devenue plus propre à être leur demeure, II. 136. Ses parcies sont plus ou moins peuplées, suivant ses différentes productions, III. 12, 13.

Terre saligne. Ce que c'étoit chez les Germains, II. 169 &

suit. Ce n'étoit point des fiefs, II. 175.

Terrein. Comment la nature influe fur les loix, II. 149 & fuiv. Plus il est fertile, plus il est propre à la monar-

chie, ibid.

Terres. Quand peuvent être également partagées entre les citoyens, I. 79. Comment doivent être partagées entre les citoyens d'une démocratie, I. 83, 84. Peuvent-elles être partagées également dans tours les démocraties? I. 86. Est-il à propos, dans une république, d'en faire un nouveau partage, lorsque l'ancien est confondu? I. 165. Bornes que l'on doit mettre aux taxes sur les terres, II. 47. Rapport de leur culture avec la liberté, II. 150, 151. C'est une mauvaise loi, que celle qui défend de les vendre, III. 360. Quelles sont les plus peuplées. III. 12, 13. Leur partage sur rérabil, à Rome, par Servius Tullius, III. 143. Comment furent partagées, dans les Gaules, entre les barbares & les Romains, III. 298.

Terres censuelles. Ce que c'étoit autrefois, III. 321.

Tertullien. Voyez Senatusconsulte tertulien.

Tessament. Les anciennes loix romaines, sur cette matiere, n'avoient pour objet que de proscrire le célibat, III. 27 & suiv. On n'en pouvoit faire, dans l'ancienne Rome, Q 2 que que dans une assemblée du peuple : pourquoi , III. 142? Pourquoi les loix romaines accordoient-elles la faculté de se choisir, par testament, tel héritier que l'on jugeoit à propos, malgré toutes les précautions que l'on avoit prises pour empêcher les biens d'une famille de passer dans une autre? III. 144. La faculté indéfinie de tester sut sunesse à Rome, III. 144, 145. Pourquoi, quand on cessa de les faire dans les assemblées du peuple, il fallur y appeller cinq témoins, III. 145, 146. Toutes les loix romaines, sur cette matiere, dérivent de la vente que le restateur faisoit autresois, de sa famille, à celui qu'il instituoit son héritier, III. 146. Pourquoi la faculté de teller étoit interdite aux fourds, aux muets & aux prodigues, ibid. Pourquoi le fils de famille n'en pouvoit pas faire, même avec l'agrément de son pere, en la puisfance duquel il étoit, ibid. Pourquoi foumis, chez les Romains, à de plus grandes formalités, que chez les autres peuples, III. 147. Pourquoi devoit être conçu en paroles directes & imperatives. Cette loi donnoit la faculté de substituer; mais ôtoit celle de faire des fidéicommis, ibid. Pourquoi celui du pere étoit nul, quand le fils étoit prétérit; & valable, quoique la fille le fût, ilid. & suiv. Les parens du défunt étoient obligés autrefois, en France, d'en faire un en sa place, quand il n'avoit pas testé en faveur de l'église, III. 254. Ceux des suicides étoient exécutés à Rome, III. 273.

Testament in procinctu. Ce que c'étoit : il ne faut pas le confondre avec le testament militaire, III. 145.

T. stament militaire. Quand , par qui , & pourquoi il fut é-

tabli, ibid. T. flament per as & libram. Ce que c'étoit, III. 145.

Tiftament per as & therain. Ce que c'ette, III. 145.
Tiftains. Reflource monftrueule à laquelle ils eurent recours, pour adoucir les mœurs des jeunes gens, I. 72.

THEODORE LASCARIS. Injustice commise sous

fon regne, sous prétexte de magie, II. 12.

THEODORIC, roi d'Auftrafic. Fit rédiger les loix des Ripuaires, des Bavarois, des Allemands, & des Thuringiens, III. 15S.

THEODORIC, roi d'Italic. Comment adopte le roi des Hérules, II. 182. Abolit le combat judiciaire chez les

Oftrogoths, III. 194, 195.

THEODOSE, empereur. Ce qu'il pensoit des paroles. criminelles, II. 21, 22. Appella les petits enfans à la succession de leur aïeul maternel, III. 157.

Théologie. Est-ce cette science, où la jurisprudence, qu'il faut traiter dans un livre de jurisprudence? D. 128.

Thiologiens. Maux qu'ils ont faits au commerce, II. 310 & Jaiv.

THEOPHILE, empereur. Pourquoi ne vouloit pas, & ne devoit pas vouloir que sa femme fit le commerce, 11. 245, 246.

THEOPHRASTE. Son fentiment fur la musique, I. 69. THESE'E. Ses belles actions prouvent que la Grece étoit encore barbare, de son tems, III. 67.

2' HIBAULT. C'est ce roi qui a accordé les coutumes de Champagne, III. 262.

THIMUR. S'il eût été chrétien, il n'eût pas été si cruel. III. 50.

THOMAS MORE. Petitesse de ses vues en matiere de

ségislation, III. 289.

Thuringiens. Simplicité de leurs loix : par qui furent rédigées, III. 158. Leurs loix criminelles étoient faites fur le même plan que les ripusires, III. 183. Leur façon

de procéder contre les femmes, III. 190.

TIBERE. Pourquoi refusa de renouveller les anciennes loix fomptuaires de la république, I. 168. Pourquoi n. voulut pas qu'on défendit aux gouverneurs de merer leurs femmes dans les provinces, I. 169. Quand, &c comment faifoit valoir les loix faites contre l'adultere, I. 181. Dans quelles occasions il rétablissoit le tribunal domestique, I. 181, 182. Abus énorme qu'il commit dans la distribution des honneurs & des dignités, I 196. Attacha aux écrits la peine du crime de lese-majesté, II. 22. Rafinement de cruauté de ce tyran, II. 24. Par une loi sage, il sit que les choses qui représentoient la monnoie, devinrent la monnoie meme, III. 5. Ajouta à la loi poppienne, III. 101, 102.

TITE LIVE. Erreur de cet historien, I. 152, 153.

Toison d'or. Origine de cette fable, II. 269.

Tolérance. L'auteur n'en parle que comme politique, & non comme théologien, III. 90. Les théologiens même distinguent entre tolérer une religion, & l'approuver, ibid. Quand elle est accompagnée des vertus morales, elle forme le caractere le plus sociable, III. 56. Quand plusieurs. religions font tolérées dans un état, on les doit obliger à se tolérer entr'elies, III. 91.

Tolérance. On doit tolérer les religions qui sont établies dans un état, & empêcher les autres de s'y établir. Dans cette regle n'est point comprise la religion chrétienne, qui est le premier bien, ibid. Ce que l'auteur a dit sur cette matiere est-il un avis, au roi de la Cochinchine, pour fermer la porte de ses états à la religion chrétienne? D. 125

or friv.

Toutes les magistratures y sont occupées par des Tongwin. eunuques; II. 113. C'eit le physique du climat qui fait Q3

que les peres y vendent leurs filles, & y exposent leurs enfans, III. 15.

Touloufe. Cette comté devint-elle héréditaire fous Charles Martel, IV. 68.

Tournois. Donnerent une grande importance à la galanterie, III. 204, 205.

TRAJAN. Refusa de donner des rescripts. Pourquoi, III.

289.

Traitans. Leur portrait, I. 304, 305 & sniv. Comment regardés autresois en France; danger qu'il y a deleur donner trop de crédit, I. 304 & sniv. Leur injustice détermina Publius Rutilius à quitter Rome, I. 305. On ne doit jamais leur consier les jugemens, ibid. Les impôts qui donnent occasion au peuple de frauder, enrichissent les traitans, ruinent le peuple, & perdent l'état, II. 51. Tout est perdu, lorsque leur profession, qui ne doit être que lucrative, vient à être honorée, II. 63, 64. Les richesses doivent être leur unique récompense, ibid.

Traités. Ceux que les princes font par force, sont aussi obligatoires, que ceux qu'ils font de bon gré, III. 134.
Traitres. Comment étoient punis chez les Germains, III.

333.

Tranquillité des citoyens. Comment les crimes qui la troublent doivent être punis, II. 9, 10.

Transmigration. Causes & effets de celles de différens peu-

ples, II. 153.

Transpiration. Son abondance, dans les pays chauds, y rend

l'eau d'un usage admirable, II. 76.

Travail. On peut, par de bonnes loix, faire faire les travaux les plus rudes à des hommes libres, & les rendre heureux, II. 98. Les pays qui, par leurs productions, fourniffent du travail à un plus grand nombre d'hommes font plus peuplés, que les autres, III. 12, 13. Est le moyen qu'un état bien policé emploie pour le foulagement des pauvres, III. 43.

Tréfors. Il n'y a jamais, dans une monarchie, que le prince qui puisse en avoir un, II. 238, 239. En les offrant à dieu, nous prouvons que nous estimons les richesses veu que nous méprisions, III. 88. Pourquoi, sous les rois de la premiere race, celui du roi étoir regardé com-

me nécessaire à la monarchie, III. 296.

Tribunal domestique. De qui ilétoit composé à Rome, Quelles matieres, quelles personnes étoient de sa compétence; & quelles peines il infligeoit, I. 176 & fuiv. Quand, & pourquoi sut aboli, I. 178.

Tribunaux. Cas où l'on doit être obligé d'y recourir dans les monarchies, I. 127. Ceux de judicature doivent être composés de beaucoup de personnes: pourquoi, I. 139. Sur quoi est fondée la contradiction qui se trouve entre les conseils des princes, & les tribunaux ordinaires, ibid. Quoiqu'ils ne soient pas fixes, dans un état libre, les jugemens doivent l'être, I. 262.

Tribunaux humains. Ne doivent pas se regler par les maximes des tribuniux qui regardent l'autre vie, III. 262,

Tribuns des légions. En quel temps, & par qui furent ré-

glés, I. 296.

Tribuns du peuple. Nécessaires dans une aristocratie, I. 94, 95. Leur établissement tut le falut de la république romaine, I. 100. Occasion de leur établissement, II. 31,

Tribus. Ce que c'étoit à Rome, & à qui elles donnerent le plus d'autorité Quand commencerent à avoir lieu, I.

288, 289 & Juir. 293, 294.

Tributs. Par qui doivent etre levés dans une aristocratie, I. 94, 95. Doivent être levés, dans une monarchie, de facon que le peuple ne foit point foulé de l'exécution, I. 99. Comment se levoient à Rome, I. 308, 309. Rap-ports de leur levée avec la liberté, II 42 & faire. Sur quoi, & pour quels usages doivent être levés, ibid. Leur grandeur n'est pas bonne par elle-meme, II. 43. Pourquoi un petit état, qui ne paie point de tributs, enclavé dans un grand qui en paie beaucoup, est plus missérable que le grand? Fausse conséquence que l'on a tirée de ce fait, ibid. Quels tributs doivent payer les peuples esclaves de la glebe, II. 44, 45. Quels doivent être leves dans un pays où tous les particuliers sont citoyens, II. 46, 47. Leur grandeur dépend de la nature du gouvernement, II. 51 & Suiv. Leur rapport avec la liberté, I. 53 & friv. Dans quels états font susceptibles d'augmentation, I. 55. Leur nature est relative au gouvernement, ibid. & Iniv. Quand on abuse de la liberté, pour les rendre excessifs, elle dégénere en servicude; & on est obligé de diminuer les tributs, Il 57 & fuiv. Leur rigueur, en Europe, n'a d'autre cause que la petitesse des vues des ministres, ibid. Causes de leur augmentation perpétuelle en Europe, II, 57; 59. Les tributs excesses que levoient les empereurs, donnerent lieu à cette étrange facilité que trouverent les mahométans dans leurs conquêtes, II. 58. Quand on est forcé de les remettre à une partie du peuple, la remise doit être absolue, & ne pas être rejettée fur le reste du peuple. L'usage contraire ruine le roi & l'état, II. 60, 61. La redevance folidaire des tributs, entre les différens sujets du prince, est irjuste & pernicique à l'état, ibid. Ceux qui ne sont qu'accidentels, &

qui ne dépendent pas de l'industrie, sont une mauvaise sont de richesse. II. 322. Les Francs n'en payoient aucuns, dans les commencemens de la monarchie. Traits d'histoire & passages qui le prouvent, III. 309 & faiv. Les hommes libres, dans les commencemens de la monarchie françoise, tant romains que gaulois, pour tout tribut, étoient chargés d'aller à la guerre à leurs dépens. Proportions dans lesquelles ils supportoient ces charges, III. 312, 313 & fuiv.

Voyez Impêrs, Taxes,

Tributum. Ce que signifie ce mot, dans les loix barbares,

III. 217

Triumvirs. Leur adresse à couvrir leur cruauté sons des sophismes, II. 28. Réussirent, parce que, quoiqu'ils eussent l'autorité royale, ils n'en avoient pas le faste, I. 188.

Troies. Le fynode qui s'y tint, en 878, prouve que la loi des Romains & celle des Wifigoths existoient concurrem-

ment dans le pays des Wisigoths, III. 170.

Troupes. Leur augmentation, en Europe, est une maladie qui mine les états, II, 59. Est-il avantageux d'en avoir fur pied, en temps de paix, comme en temps de guerre? ibid. Pourquoi les Grecs & les Romains n'estimoient pas

beaucoup celles de mer, II. 297.

Tures. Caufe du despotisme affreux qui regne chez eux, I. 260. N'ont aucune précaution contre la pette: pourquoi, II. 80. Le temps qu'ils prennent pour attaquer les Abyfins, prouve qu'on ne doit point décider par les principes de la religion ce qui est du ressort des loix naturelles, III. III. La premiere victoire, dans une guerre civile, est pour eux un jugement de dieu qui décide, III. 188.

Turquic. Comment les successions y sont réglées: inconvéniens de cet ordre, I. 108. Comment le prince s'y assure la couronne, toid. Le despotisme en a banni les formilités de justice, I, 129 & suiv. La justice y est-elle mieux rendue qu'ailleurs? ibid. Droits qu'on y leve pour les entrées des marchandises, II. 52, 53. Les marchands

n'y peuvent pas faire de groffes avances, II. 56.

Tutelle. Quand a commence, en France, à être distinguée de la baillie, ou garde, II. 181. La jurisprudence romaine changea, sur cette matiere, à mesure que les mœurs changerent, II. 209, 210. Les mœurs de la nation doivent déterminer les législateurs à préférer la mere au plus proche parent, ou le plus proche parent à la mere, ibid. Tuteurs. Etoient les maîtres d'accepter ou de resuser les maitres d'accepter ou de resuser les maitres d'accepter ou de resuser les maitres de la maitre de

Tuteurs. Etoient les maîtres d'accepter ou de retuler le combat judiciaire, pour les affaires de leurs pupilles, III.

211

Tyr. Nature de son commerce, II. 231; 261. Dut son commerce à la violence & à la vexation, II. 234. Ses

colonies, ses établissemens sur les côtes de l'océan, II. 261. Etoit rivale de toute nation commerçante, II. 277. Tyrans. Comment s'élevent sur les ruines d'une république,

I. 189. Sévérité avec laquelle les Grecs les punissoient,

II. 187.

Tyrannie. Les Romains se sont défaits de leurs tyrans, sans pouvoir secouer le joug de la tyrannie, I. 39, 40. Ce que l'auteur entend par ce mot : routes par lesquelles elle parvient à ses fins, II. 82, 83. Combien il y en a de fortes, II. 187, 188.

Tyriens. Avantages qu'ils tiroient, pour leur commerce, de l'imperfection de la navigation des anciens, II. 261. Na-

ture & étendue de leur commerce, ibid.

## v.

Vaisseau. Voyez Navire.

VALENTINIEN. Appella les petits enfans à la succesfion de leur aïeul maternel, III. 157. La conduite d'Argobate, envers cet empereur, est un exemple du génie de la nation françoise, par rapport aux maires du palais, IV, 15.

VALETTE (le duc DE LA). Condamné par Louis XIII

en personne, I. 136.

Valent réciproque de l'argent, & des choses qu'il signifie, II. 326 & July. L'argent en a deux; l'une politive, & l'autre relative: maniere de fixer la relative, III. 339.

Valeur d'un homme en Angleterre, III. 18. VALOIS. (M. DE). Erreur de cet auteur, sur la noblesse

des Francs, III. 367.

VAMBA. Son histoire prouve que la loi romaine avoit plus d'autorité, dans la Gaule méridionale, que la loi gothe,

III. 173.

Vanité. Augmente à proportion du nombre des hommes qui vivent ensemble, 1. 163, 164. Est très-utile dans une nation, II. 192. Les biens qu'elle fait, comparés avec les maux que cause l'orgueil, ibid.

VARUS. Pourquei fon tribunal parut infupportable aux

Germains, II. 186.

Vallann. Leur devoir étoit de combattre & de juger, III. 219. Pourquoi n'avoient pas toujours, dans leurs justices, la même jurisprudence que dans les justices royales, ou même dans celles de leurs feigneurs suferains, III. 231. Les chartres des vassaux de la couronne sont une des sources de nos coutumes de France, III. 262. Il y en avoit chez les Germains, quoiqu'il n'y eût point de fiefs: comment cela, III. 294. Différens noms, sous lesquels ils sont délignés dans les anciens monumens, III. 323 6 Suiva. Q 5

faiv. Leur origine, ibid. N'étoient pas comptés au nombre des hommes libres, dans les commencemens de la monarchie, III. 225. Menoient autrefois leurs arrieresvassaux à la guerre, ibid. On en distinguoit de trois fortes: par qui ils étoient menés à la guerre, III 325, 326. Ceux du roi étoient soumis à la correction du comte, III. 329. Etoientobligés, dans les commencemens de la monarchie, aun double fervice; & c'est dans ce double service quel'auteur trouve l'origine des justices seigneuriales, ibid. & suiv. Pourquoi ceux des évêques & des abbés étoient menés à la guerre par le comte, III. 330. Les prérogatives de ceux du roi ont fait changer presque tous les alleux en fiefs: quelles étoient ces prérogatives, IV. 21 & suiv. Quand ceux qui tenoient immédiatement du roi commencerent à en tenir médiatement, IV. 67 & fuiv.

Vaffelage Son erigine, III. 293 & fuiv.

Vénalité des charges. Est-elle vtile? I. 123, 124.

Vengeunce. Etoit punie, chez les Germains, quand celui qui l'exerçoit avoit reçu la composition, III. 337 & suiv.

Venise. Comment maintient son aristocratie contre les nobles, I. 27. Utilité de ses inquisiteurs d'état, ibid. & Sniv. En quoi ils different des dictateurs romains, ibid. Sagesse d'un jugement qui y sut rendu entre un noble vénitien & un simple gentilhomme, I.91. Le commerce y est désendu aux nobles, I.94. Il n'y a que les courtisanes qui puissent y tirer de l'argent des nobles, I. 167. On y a connu & corrigé, par les loix, les inconvéniens d'une aristocratie héréditaire, I. 193 Pourquoi il y a des inquifiteurs d'état : différens tribunaux dans cette république, I. 260. Pourroit plus aisément être subjuguée par ses propres troupes, que la Hollande, I. 276. Quel étoit fon commerce, II. 231. Dut son commerce à la violence & à la vexation, II. 234. Pourquoi les vaisseaux n'y font pas si bons qu'ailleurs, II. 264. Son commerce fut ruiné par la découverte du cap de Bonne-espérance, II. 312. Loi de cette république contraire à la nature des choses, III. 139.

Vents alisés. Etoient une espece de boussole pour les anciens,

II. 279.

Vérité. Dans quel sens on en fait cas dans une monarchie, I. 56, 57. C'est par la persuasion, & non par les supplices, qu'on la doit faire recevoir, III. 97

VERRE'S. Blâmé par Cicéron de ce qu'il avoit suivi l'esprit plutôt que la lettre de la loi voconienne, III. 150.

Vertu. Ce que l'auteur entend par ce mot, I. 44. Est nécessaire dans un état populaire: elle en est le principe, I. 28, 39. Est moins nécessaire dans une monarchie, que dans une république, ibid. On perdit la liberté, à Ro-me, en perdant la vettu, ibid. Etoit la seule force, pour foutenir un état, que les législateurs grecs connussent, ibid. Effets que produit son absence, dans une républi que, I. 40. Abandonnée par les Carthaginois, entraîna leur chûte, I. 41. Est moins nécessaire dans une aristocratie, pour le peuple, que dans une démocratie. I. 42. Est nécessaire, dans une aristocratie, pour maintenir les nobles qui gouvernent, ibit. N'est point le principe du gouvernement monarchique, I. 43 & fuiv. Les vertus héroiques des anciens, inconnues parmi nous, inutiles dans une monarchie. ibid. Peut se trouver dans une moparchie; mais elle n'en est pas le resfort, I. 45. Comment on y supplée dans le gouvernement monarchique, I. 46. N'est point nécessaire dans un état despotique, I. 49. Quelles sont les vertus en usage dans une monarchie, 1. 56. L'amour de soi-même est la base des vertus en ufage dans une monarchie, ibid. Les vertus ne sont, dans une monarchie, que ce que l'honneur veut qu'elles foient, I. 58, 59. Il n'y en a aucune qui soit propre aux esclaves, & par consequent aux sujets d'un despote, I. 61. Etoit le principe de la plupart des gouvernemens anciens, itid. Combien la pratique en est difficile, I. 63. Ce que e'est, dans l'état politique, I. 73. Ce que c'est, dans un gouvernement aristocratique, I. 91. Quelle est celle d'un citoyen, dans une république, I. 119. Quand un peuple est vertueux, il faut peu de peines: exemples tirés des loix romaines I. 144. Les femmes perdent tout, en la perdant, I. 174, 175. Ne se trouve qu'avec la liberté bien entendue, I. 191. Réponse à une objection tirée de ce que l'auteur a dit, qu'il ne faut point de vertu dans une monarchie, D. 157 & fuiv.

Vestales. Pourquoi on leur avoit accordé le droit d'enfans,

III. 31, 32.

Vicaires. Étoient, dans les commencemens de la monarchie, des officiers militaires subordonnés aux comtes,

III. 326.

Vices. Les vices politiques & les vices moraux ne sont pas les mêmes; c'est ce que doivent sçavoir les législateurs, II. 195.

Victore (la). Quel en est l'objet, I. 12. C'est le christianisme qui empêche qu'on n'en abuse, III. 50, 51. VICTOR AME DE E, roi de Sardaigne. Contradiction

dans sa conduite, I. 120.

Vie. L'honneur défend, dans une monarchie, d'en faire

aucun cas, I. 59

Vies des faints. Si elles ne sont pas véridiques sur les miracles, elles fournissent les plus grands éclaircissemens sur l'origine des servitudes de la glebe, & des siess, III. 307. Les mensonges qui y sont peuvent apprendre les mœurs & les loix du tems, parce qu'ils sont relatifs à

ces mœurs & à ces loix, III. 347.

Vieillards. Combien il importe, dans une démocratie, que les jeunes gens leur foient subordonnés, I. 89. Leurs privileges, à Rome, furent communiqués aux gens mariés qui avoient des ensans, III. 25. Comment un état bien policé pourvoit à leur subsissance, III. 43.

Vigues. Pourquoi furent arrachées dans les Gaules par Domitien, & replantées par Probus & Julien, II. 300. Viembles. Sont beaucoup plus peuplés que les pâturages &

les terres à bled : pourquoi , III. 12.

Vilsins. Comment punis autrefois, en France, I. 144.
Comment se battoient, III. 201. Ne pouvoient fausser
Ia cour de leurs seigneurs, ou appeller de ses jugemens.
Quand commencerent à avoir cette faculté, III. 232.

Villes. Leurs affociations font aujourd'hui moins nécessaires qu'autrefois, I. 217. Il y faut moins de fêtes qu'à la

campagne, III. 71, 72.

Vin. C'est par raison de climat que Mahomet l'a désendu.

A quel pays il convient, II. 76, 77.

VINDEX. Esclave qui découvrit la conjuration faite en faveur de Tarquin. Quel rôle il joua dans la procédure, & quelle sut sa récompense, II. 25.

Viol. Quelle est la nature de ce crime, II. 9.

Violence. Est un moyen de rescisson pour les particuliers; ce n'en est pas un pour les princes, III. 133, 134.

VIRGINIE. Révolutions que causerent à Rôme son deshonneur & sa mort, I. 291. Son malheur affermit la liberté de Rome, II. 33

Vifir. Est essentiel dans un état despotique, I. 36.

ULPIEN. En quoi faisoit consister le crime de lese-majesté, II. 18.

Uniformité des loix. Saisit quelquesois les grands génies, & frappe infailliblement les petits, III. 288, 289.

Union. Nécessaire entre les familles nobles, dans une aris-

rocratie, I. 97, 98.

Vœux en religion. C'est s'éloigner des principes des loix civiles, que de les regarder comme une juste cause de di-

vorce, III. 115.

Vol. Comment puni à la Chine, quand il est accompagné de l'assassinat, I. 156. Ne devroit pas être puni de mort. Pourquoi il l'est, II. 9, 10. Comment étoit puni à Rome. Les loix sur cette matiere n'avoient nul rapport avec les autres loix civiles, III. 276 & suiv. Comment Clothaire & Childebert avoient imaginé de prévenir ce crime, III. 326. Celui qui avoit été volé ne pouvoit

pas.

pas, du tems de nos peres, recevoir fa composition en fecret, & fans l'ordonnance du juge, III. 339.

Fol manifeste. Voyez Voleur manifeste.

Voleur. Est-il plus coupable que le receleur? III. 275. Il étoit permis, à Rome, de tuer celui qui se mettoit en désense: correctif que la loi avoit apporté à une disposition qui pouvoit avoir de si funesses conséquences, III. 280. Ses parens n'avoient point de composition, quand il étoit tué dans le vol même, III. 339.

Voleur manifeste, & voleur non manifeste. Ce que c'étoit à Rome : cette distinction étoit pleine d'inconséquences.

III. 276, 277.

Volonté. La réunion des volontés de tous les habitans est

nécessaire pour former un état civil, I. 14.

Volonté. Celle du fouverain est le souverain lui-même, I.
17. Celle d'un despote doit avoir un esset toujours infaillible, II. 82, 83.

Volfiniens. Loi abominable que le trop grand nombre d'efclaves les força d'adopter, II. 111.

Usages. Il y en a beaucoup dont l'origine vient du change-

ment des armes, III. 203. Usure. Est comme naturalisée dans les états despotiques: pourquoi, I. 113. C'est dans l'évangile, & non dans les rêveries des scholastiques, qu'il en faut puiser les regles, II. 308. Pourquoi le prix en diminua de moitié, lors de la découverte de l'Amérique, III. 333. Il ne faus pas la confondre avec l'intérêt : elle s'introduit nécessairement dans les pays où il est défendu de prêter à intérêt, III. 365. Pourquoi l'usure maritime est plus forte que l'autre, III. 366. Ce qui l'a introduite, & comme naturalisée à Rome, III. 367. Son taux, dans les différens tems de la république romaine : ravages qu'elle fit. ibid. & suiv. Sur quelle maxime elle fut réglée, à Rome, après la destruction de la république, III. 375. Justification de l'auteur, par rapport à ses sentimens sur cette matière, D. 132 & suiv. — par rapport à l'érudition, D. 137 & suiv. Usage des Romains sur cette matiere, D. 142 & Sniv,

Usurpateurs. Ne peuvent réussir dans une république fédé.

rative, I. 217.

### W.

WARNACHAIRE. établit, sous Clothaire, la perpétuité & l'autorité des maires du palais, IV. 4.

Wisigots. Singularité de leurs loix sur la pudeur: elles ven noient du climat, II. 84. Les filles étoient capables, chez eux, de succéder aux terres & à la couronne, II.

176

176. Pourquoi leurs rois portoient une longue chevelure, 11. 177. Motifs des loix de ceux d'Espagne, au sujet des donations à cause de nôces, H. 210, 211. Loi de ces barbares qui détruisoit le commerce, II. 305. Autre loi favorable au commerce, II. 307. Loi terrible de ces peuples, touchant les femmes adulteres, III. 131, 132. Quand, & pourquoi firent écrire leurs loix, III. 159. Pourquoi leurs loix perdirent de leur caractere, ibid. Le clergé refondit leurs loix, & y introduisit les peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres loix barbares, auxquelles il ne toucha point, III. 160. C'est de leurs loix qu'ont été tirées toutes celles de l'inquisition; les moines n'ont fait que les copier, III. 161. Leurs loix sont idiotes & n'atteignent point le but; frivoles dans le fond, & gigantesques dans le style, III. 161, 162. Différence essentielle entre leurs loix, & les loix faliques, III. 163, 164 & sniv. Leurs coutumes furent rédigées par ordre d'Euric, III. 166. Pourquoi le droit romain s'étendit, & eut une si grande autorité chez eux, tandis qu'il se perdoit peu à peu chez les Francs, III. 167 & suiv. Leur loi ne leur donnoir, dans leur patrimoine, aucun avantage civil fur les Romains, III. 167; 168. Leur loi triompha en Espagne, & le droit romain s'y perdit, III. 172. Loi cruelle de ces peuples, III. 287. S'établirent dans la Gaule narbonnoise: ils y porterent les mœurs germaines; & delà les fiefs dans ces contrées, III. 297.

Wolgneki. Peuples de la Sybérie: n'ont point de prêtres,

& font barbares, III. 84.

# x.

XENOPHON. Regardoit les arts comme la fource de la corruption du corps, I. 69. Sentoit la néceffité de nos juges-confuls, II. 244. En parlant d'Athenes, fembler parler de l'Angleterre, II. 267.

#### ٧.

I'nea (l') Atualpha. Traitement cruel qu'il reçut des Es-

pagnols, III. 136.

Terognicie. Raisons physiques du penchant des peuples du nord pour le vin, II. 69. Est établie, par toute la terre, en proportion de la froideur & de l'humidité du climat, II. 76, 77. Pays où elle doit être séverement punie; pays où elle peut être tolérée. II. 77. z.

ZACHARIE. Faut-il en croire le P. le Cointe, qui nie que ce pape ait favorifé l'avénement des Carlovingiens à la couronne? IV. 41, 42.

ZENON. Nioit l'immortalité de l'ame; & , de ce faux principe, il tiroit des conséquences admirables pour la

fociété, III. 67, 68.

ZOROASTRE. Avoit fait un précepte aux Perses d'épouser leur mere préférablement, III. 123.

ZOZYMF. A quel motif il attribuoit la conversion de Constantin, III. 160.

Fin de la table des Matieres.



7 ...



# La Bibliothèque Université d'Ottawa Échéance

Celui qui rapporte un volume après la dernière date timbrée ci-dessous devra payer une amende de cinq sous, plus un sou pour chaque jour de retard.

# The Library University of Ottawa

Date due

For failure to return a boo or before the last date star below there will be a fine of cents, and an extra charge of cent for each additional day

| chaque | jour | de | retard. |  | • | cent | tor | each | additional | day |
|--------|------|----|---------|--|---|------|-----|------|------------|-----|
|        |      |    |         |  |   |      |     |      |            | ^   |
|        |      |    |         |  |   |      |     |      |            |     |
|        |      |    |         |  |   |      |     |      |            |     |
|        |      |    |         |  |   |      |     |      |            |     |
|        |      |    |         |  |   |      |     |      |            |     |
|        |      |    |         |  |   |      |     |      |            |     |
|        |      |    |         |  |   |      |     |      |            |     |
|        |      |    |         |  |   |      |     |      |            |     |
|        |      |    |         |  |   |      |     |      |            |     |
|        |      |    |         |  |   |      |     |      |            |     |



